# Le budget du Pentagone augmenterait en deux ans de plus de 30 milliards de dollars

ISTRES

: M. Reagon

a, pour se part e de ses visites à wa et Washington ministre du braise in ministre du mances pour les communication méthode de prépado de finances pour les de finances pour les de finances pour les choir phase administrapréparation et non titon sur les choir nouvelles. M Papon fait remarquer que l'étant les choirs de stabilisation n' fiscale et de mai lépenses de l'état atteints dans l'exert précédent.

get processies s Barrot, ministre de le la sécurité sociale

is securite sociale une communication de la securité des la securité de la securité des la securité de la secur

erues. Il a declare e Le gouvernement erver les conditions e la médecine libé la France demeure dans le pluralisme descrice médicur, mode libéral avec la des dépenses, y

des dépenses, s des dépenses, s ano a présenté in mesures permetiant de revenus modeste lus facilement à la

ique Pelletier a traité contre la drogue et reyrefitte de l'appli-la loi Securité et

ent du Conseil d'Étal

res individuelles sui-été rendues publique rhet président de se-sell d'État, a été nom-sident de cette assen-

placement de M Mare admis à faire valoir la retraite et auque les ministres e rendu

Mentilly - sur - Saine & L. Heoucié en droit en fettres. M. Marc Barber and Conseil d'Ettat. & Hand, ed il fat aviders remain an 1945 mairre des occupa ensuite le passente de government ection; du contention en conseil superiorer de des profits l'illinies, uite 36. Barb. dent stamment président de s-sociées de la section leur (1866), mantré en e consilie (1896), promité et le section de l'illinies profits de la section de l'illinies profits de la section de consilie (1896), promité et le section de l'illinies de l'indice de l'in

juridique du minimire ur em 1974, il avant en

me de provident de la matignale du drait de la présidant partie appuis

part, M. Philore Sir-

i de la Sunte a si i postion de superior

r assirer les contract le cabinet du canini

dEstains a leenst

A Paris

HAT CONTRE DEUX

LOMATES TURCS:

MORT, UN BLESSÉ

tonate forc. M. had Thistopic and constant

A l'ambassade à est un

4 mars very 12 2 5 de

coups de fen à lancie it Pasteur-Magner et de la

S & Party 111 of the at

The Charles Provided Themps

as la libration in the

RNALISTE SOVIETIQUE

HT D'ASILE POLITIQUE

The late of the second

E CO

Production of the second of th

DATE OF ST

MANDE EN FRANCE

....7<sup>2 - 22</sup>

tratat birete. erasente de feut de solutiones de la company de la company

arrantics.

Marc Barbet,

LIRE PAGE 6



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

#### 2,80 F -

Algárie, 2 DA; Marce, 2,30 dir; Tenisie, 220 m.; Alfestagne, 1,40 SM; Antriche, 14 sch.; Seigique, 20 fr; Canada, \$ 1,10; Câte-d'Ivoire, 285 f CfA; Banemark, 5 kr; Espague, 50 pes.; C.-8., 35 p.; Srèce 40 dr.: 1731, 125 rls., (rigade, 55 p.; Italie, 800 l.: Liban, 325 p.; Luxembeile, 20 f.; Morrège, 4,25 kr.: Pays-Bas, 1,50 fl; Partingal, 40 esc.; Senégal, 240 f GfA; Saéda, 4 kr.; Suisse, 1,30 f.; E.U., 95 cents; Yougeslavie, 98 die.

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 4267-23 PARIS Têlex Paris no 650572 Tél.: 246-72-23

BULLETIN DU JOUR

# L'alibi de la vengeance des Arméniens

Par seize fois depais sept ans, sors le feu de terroristes se couvrant du drapeau de l'Arménie. La plupart n'en ont pas réchappé Tous étaient innocents de toute participation au génocide de 1915, que voulaient venger les commandos dits « arméniens ». Tous étaient étrangers à l'élaboration de la politique de la Torquie. Ces fonctionnaires servaient un Etat et représentaient leur pays. Les prendre pour cibles est une monstruosité et un acte

L'Arménie indépendante, cheval sur la Turquie et l'Union soviétique, n'eut que quelques mois d'existence, er 1920, mais fut vite abandonnée par les vainqueurs de la guerre. Elle ne renaitra sans dente pas, et les citoyens dispersés en partie à travers le monde entretiennent le sens de leur communauté par l'hommage aux morts sacrifiés, de 1895 à 1915, à une politique de « turquification radicale », dépor-tés, vassés au til de l'épée. L'intention du génocide n'a jamais été douteuse; le délégué turc à la conférence de la paix de 1920 reconnut d'ailleurs « ces forfaits qui sont de nature à faire tressalilir pour toujours la nature humaine», tant il est viai que l'unification de la Turquie s'est faite par l'écrasement des mino-

Les porte-parole des organi-sations arméniennes demandent à Ankara de reconnaître au meins une culpabilité collective dans cette suite de massacres. Mais la multiplication des attentats centre les diplomates turcs tendrait a faire penser que cette revendication just et respectable no sert plus, aux terroristes, que de prétexte pour couvrir d'autres desseius.

L'Armée secrète de libération de l'Armenie, qui prend à son compte - mais, comme touïours de ! con indirecte - l'attentat de Paris, a son siège à Beyrouth, avec l'Organisation de libération de la Palestine sont apparus su jour. - Ses commandos pourraient bien être les chainens d'un système de terrorisme où, selon les théâtres, les motifs idéologiques ou nationalistes servent à réveiller une révolte à partir de nostalgies et d'émotions, pour dissimuler une stratégie de tout

antre ampleur. La vengeance des martyrs arméniens n'est-elle pas, dans le cas présent, l'alibi d'une entreprise de déstabilisation de la Turquie, menée dans tous les secteurs? Elle enfièvre jusqu'à la runture les tensions internes entre communautés, dégrade les relations du pays avec ses alliés iadis a traditionnels », comme la France, accusée de prendre à la légère la sécurité des agents diplomatiques. Elle pousse les généraux au pouvoir à faire des pas supplémentaires dans la vole de la répression. Et l'isolement de la Turquie s'accentue, en même temps que son sentiment

d'etre « mal almée ». Sans aller jusqu'à tenir pour sérieux les bruits sur les encouragements que les terroristes anti-tures rencontreraient dans cer-tains cercles chypriotes, il fant prendre garde à l'exploitation que les milieux helléniques d'extrême droite penvent faire de pareilles rencontres avec leurs propres revendications.

La très grande masse des Arméniens exilés réprouvent les mathodes du terrorisme pour défendre la mémoire de leurs parents massacrés. S'Il ne s'agissait réellement que de leur rendre hommage en sacrifiant des innocents, pourquoi les Turcs seuls seralent-ils frappés? Si un seul de leurs dirigeants avait suivi l'exemple de M. Willy Brandt s'agenouillant à Auschwitz, les vengeurs et les morts seraient-ils apaisés?

Lite page 4:

**ÊTRE ARMÉNIEN EN FRANCE** 

Le début d'une enquête de Jean-Marc THEOLLEYRE.

# Mise en garde soviétique

# Moscou demande à Varsovie

Les dirigeauts soviétiques, au grand complet, se sont entre-tenus, le mercredi 4 mars au Kremlin avec la délégation polo-naise envoyée au XXVI° congrès du parti soviétique, qui était dirigée par M. Kania.

A l'issue de cette rencontre, les deux parties ont publié un communiqué dans lequel les Soviétiques expriment leur - certitude que les communistes polonais ont les possibilités et les forces de renverser le cours des événements. Ce texte rappelle également que « la protection de la communauté socialiste est l'affaire de toute la coalition socialiste ».

De notre correspondant

M. Reagan, comme Marx...

par PIERRE DROUIN

M. Reagan et les libéreux accepte difficilement de voir ré-croient au « dépérissement de gresser.

natie, de l'armée, ainsi que les responsables de l'idéologie et des relations avec les partis frères au comité central étalent, en effet, présents du côté soviétique.

Selon le communiqué de l'agence Tass, la position de Moscou peut se resumer en deux propositions:

1) il convient de renverser le cours des événements en Pologne:

1) il convient de renverser le cours des é vénements en Pologne;
2) la protection de la communauté socialiste est l'affaire de tonte la coalition.

La première proposition paraît la plus inquiétante, dans la mesure où elle laisse entendre non seupement que le Vrennir est méson-

lement que le Kremlin est mécon-tent de l'évolution de la situation en Pologne (ce qui n'est qu'une confirmation), mais aussi que les

l'Etat ». Comme Marz. La seule

différence, c'est que les discuples

du second n'ont jamais réussi

qu'à le renforcer, alors que de

temps en temps les gouver-

le « grande lessive ». Sans re-

a pris ce parti en arrivant au

pouvoir. Au tour de M. Reagan

Le tout est de savoir si finale-

ment ils réussiront à casser la

tendance profonde à la sociali-

Les débuts sont toujours les

plus faciles. Quand le pendule a

été trop loin dans un sens, il

suffit de l'accompagner dans son retour vers l'équilibre. Qu'il

s'agisse de la Grande-Bretagne

travaiiliste, ou de la Suède de

M. Palme, ou des Etats-Unis de

M. Carter, le phénomène a joué de la même façon. L'Etat ayant

dépassé les bornes de la régle-

mentation, des contrôles, des

transferts sociaux, de la fiscalité.

le contribuable se rebiffe et re-

quiert une politique moins « di-

Mais les droits collectifs acquis.

les conquêtes de sécurité, d'édu-

cation, de lutte contre les inéga-

lités, etc., font partie du patri-

mome de la personne qui critique

le « surgouvernement », et il vient

un moment où elle oublie les

lourds prélèvements d'antan pour

considérer la contrepartie qu'elle

rective ».

sation des économies.

nements occidentaux s'essaient à

Moscou. — La situation en Pologne s'été sans doute discutée à fond au cours de la réunion qu'ont eue les dirigeants polonais et soviétiques. Outre le secrétaire général et le président du conseil les chefs du K.G.B., de la diplomatie de l'armée ainsi que les chefs de l'armée ainsi que les chessites par le gouvernement du général Jaruzelski, à la veille du XXVI congrès du P.C. Si les aintriques de l'impéria-lisme et de la réaction intérieure exigent a une ri post e ferme et chessites de l'armée ainsi que les chefs de la récution du général Jaruzelski, à la veille du XXVI congrès du P.C. Si les aintriques de l'impéria-lisme et de la réaction intérieure exigent a l'armée ainsi que les chefs de la chefs de l'armée ainsi que les chefs de la chefs d exigent e un renetton intertexte exigent e une ripos te jerme et énergique, c'est que jusqu'à présent elle ne l'a pas été assez. Pour Moscon, il ne s'agit pas seulement de stabiliser la situation et de mettre fin à « l'anarchie », mais de monis en ardère. de revenir en arrière.

Jusqu'où? Jusqu'à une stricte application des accords de Gdansk? Ce qui signifierait que l'U.R.S.S. a pris son parti de l'existence de syndicats libres dans un pays socialiste, des transformations qui ont eu lleu en Pologne depuis le mois d'août, des concessions faites aux paysans et aux étudiants. aux étudiants

DANIEL VERNET. (Lire la suite page 3.)

L'Etat e perdu de sa légitimité.

certes, mais est-on sur que les besons auxquels il répondait de

facon croissante pourraient étre

satisfaits autrement ? Là est la

vraie question.

# L'évolution de la campagne présidentielle

# M. Chirac durcit le ton en évoquant de « renverser le cours des événements » la « défaite du président de la République »

Le ton de la campagne présidentielle est monté d'un degré, mercredi 4 mars, au cours de l'émission de France-Inter « Face au public » lorsque M. Jacques Chirac a déclaré : « St l'on veut rendre à ce pays la confiance et l'export, fût-ce au prix de la défaite du président de la République... » Le maire de Paris a aussi accru la sévérité de ses jugements sur la politique du chef de l'Etat.

Après les démissions du gouvernement de Mme Pelletier et de MM Denian et Lecat (qui tous trois vont se consacrer à la campagne de M. Giscard d'Estaing), le président de la République s'est rendu jeudi, en fin de matinée, à son quartier général électoral de la rue de Marignan, à Paris

M. Valéry Giscard d'Estaing a ainsi lance officiellement dans la batallie électorale une équipe la batallie électorale une équipe maintenant au complet. En effet, après leur démission du gouver-nement, mercredi en fin de journée, Mme Pelletter et MM. Deniau et Lecat se consa-crent désormats totalement à l'entreprise « réélection ».

Comme il l'avait déjà laissé paraître dans sa déclaration de candidature, le 3 mars, M. Giscard d'Estaing s'applique à se montrer très préoccupé de la distinction entre son rôle de chef d'Etat et son rôle de candidat. La démission des ministres cités plus haut en témoigne, comme en témoignent les propos tenus devant le gouvernement mercredi et reproduits dans le communiqué officiel : s'ils interviennent dans le débat, les ministres ne pourront le faire en tant que tels, mais seulement en tant que a jemmes et hommes politiques », en raison des « responsabilités locales ou personnelles qui sont les leurs ».

La distinction est bien formelle, mals ce choix permet de donner au pouvoir en place une appa-rence d'impartialité : le président rence d'impartialité : le président préside, le gouvernement continue d'assurer a l'administration des intérêts de la France », et les deux ensemble évitent « de prendre à l'heure actuelle des décisions qui anticipent sur le choix jutur des Français ». C'est bien dit, et l'on peut tonjours espèrer tirer quelque bénéfice d'une affirmation de neutralité et de loyalisme administratif.

NOEL-JEAN BERGEROUX. (Lire la suite page 8.)

### AU JOUR LE JOUR

Sang-froid

M. Chirac a déclaré que e rendre à ce pous la contiance et l'espoir, fut-ce au prix de la déjaite du président »,

pouvait être de l'intérêt de la

Commentant ces propos, M. Stasi s'est dit étonné que

Le roi Juan Carlos face à l'armée

ger de sang-troid la victoire de François Mitterrand. Pourquot? Parce que M. Chirac n'est phis un « agité » ou parce qu'il est surprenant de considérer sereinement dans un régime démocratique l'alternance au poutoir?

#### MICHEL CASTE M. Chirac puisse ainsi envisa-(Lire la suite page 2.)

Vingt-trois des officiers, qui avaient été mis aux arrêts en Espagne après le putsch manqué du 23 février, ont été placés, mercredi 4 mars, en détention préventive. Leur inculpation doit leur être notifiée avant la fin de la semaine. Les quatre généraux impliqués, eux, demeurent

aux arrêts. Le retour à la normale et l'enquête sur les responsabilités du coup de l'orce ne dissipent

décidé, calme, mais aussi très préoccupé par les risques de division au sein des forces armées, un peu agacé par les inconséquences de certains politiciens, et très soucieux de l'effet que peuvent provoquer les révétations et les spéculations de la presse c'est ainsi que le roi Juan Carlos est dépaint par ses amis et ses intimes, dix jours après l'échec du coup d'Etat militaire. Son objectif numero un est maintenant de réfablir la discipline, la conflance et la De notre envoyé spécial

MARCEL NIEDERGANG cohésion dans une armée très traumatisée par le putsch manqué et ses conséquences ; une armée irritée, mai à l'aise, qui voit d'un mauvais cell les limogeages et les mises aux arrêts de généraux et d'obliciers supérieurs ; une armée où, pour la première fois dequis la querre civile. officiers légalistes et putschistes se comptent et s'observent au sein des mêmes unités.

pas, à Madrid, le malaise de l'opinion et les craintes de la classe politique devant les risques d'une nouvelle tentative des militaires contre le pouvoir civil. Les appels en faveur d'un gouvernement d'union nationale se multiplient, à gauche comme dans les milieux conservateurs. Mais, sans doute sous la pression des militaires, M. Calvo Sotelo écarte toujours fermement le recours à une telle formule.

Dans la nuit du 23 au 24 février. il y a su beaucoup d'explications praneuses dans les états-majors. dans les postes de commandement d'unités qui étalent prêtes à faire mouvement sur Madrid, besucoup de confusion, de malentendus, d'ordres, de contrordres et même de menaces. Les séquelles de ces affron-tements, qui sont, par miracle, restés verbaux, ne seront pas faciles à

(Lire la suite page 3.)

# **Principes** et procédure

Les grands principes s'accommodent mal, partois, de la procédure. C'est le cas pour l'élection présidentielle et les conditions d'accès à cette compétition qui sont imposées aux prétendants.

Les trente-huit mille six cents « parrains » potentiels susceptibles d'accorder laur signature au candidat de leur choix disposent d'un mois pour réfléchir. Les tormulaires adressés le 5 mars, et ils devront être retournés au Conseil constitutionnel le 22 mars au plus tôt, le 7 avril au plus tard.

La nouvelle procédure mise en œuvre — chaque candidat dolt réunir cinq cents signatures tau lieu de cent euparavant) — est officiellement destinée à éliminer les fantaisistes et les individus en mai de publicité. Mais elle écartera aussi du débat des personnalités libres de toute attache politique et des représentants de petites for-mations qui seront ainsi privées des moyens d'expres-sion mis à la disposition des candidats, et notamment de l'accès à la télévision.

La procedure n'est pas saule responsable de cette censure. Les grandes formetions politiques peuvent en amplifier les effets en recommandani discrètement à leurs élus de refuser leur parrainage à tel ou tel prétendant ou. comme l'ont fait le parti communiste et le parti socialiste, en leur interdisant, officiellement, de signer pour un

L'extrême gauche est durement touchée par cet ostrecisme. De même, Mme Marie-France Geraud et M. Brice Lalonde, entre autres, savent - chasse aux signatures » représente lorsque l'on ne dispose pas d'un appareil politique puissant relayé par des élus nationaux et locaux.

Au ministère de l'intérieur, on estime que seuls sept ou huit candidats seront recon-nus comme tels par le Conseil constitutionnel. Que seront-ils sinon les représentants des arandes formations, ceux qu'elles soutiennent ou qu'elles consentent à laisser entrer dans la compétition ?

L'âlection présidentielle, ditêtre = l'affaire des partis ». Du point de vue de la procédure des parrainages, elle l'est pourtant devenue

#### « LE CHOIX DE SOPHIE », DE WILLIAM STYRON

# Peut-on écrire sur Auschwitz?

La publication en France du Contessions Nat Turner, réflexion sur demier roman de William Styron, Choix de Sophie, est un événement. D'abord, parce que son auteur, un des grands écrivains américains de notre époque, n'est pas profixe : il n'a publié, en trente ans, que cinq livres. Qui ont tous été des succès de vents, et de scandale.

Né en 1925 en Virginie, ayant fait son service militaire dans les « marines », puis rappelé en 1950 au moment de la guerre de Corée. William Styron devient un auteur connu, dès la publication de son premier livre en 1951, Un lit de ténèbres (paru en France, sans être remarque en 1953, puis repris chez Galilmard en 1963). Il publie successivement : la Longue Marche en 1957, puis, én 1982, la Proie des tlammes et, enfin, en 1967, les

le problème racial aux Etats-Unis, lui vaut le prix Pulitzer de littérature. Avec le Choix de Sophie, Styron

a pris le risque de s'attaquer au problème d'Auschwitz. Dans une interview accordée il y a sept ans à Pierre Dommergues, il déclarait : • Le camp de concentration, c'est la réplique de l'esclavage » (voit « le Monde des livres - du 26 avril 1974. ainsi que la « Dossier Styron » du 1<sup>er</sup> mars 1969).

Pierre Kyrie analyse, dans sa critique, «l'enter des consciences malheureuses », tandis que George Steiner, professeur de littérature comparée à l'université de Genève. se demande si, quelque talent du'on aie, il est possible d'écrire sur Auschwitz...

(Lire page 15.)

# Une erreur de diagnostic

Thatcher, Reagan, Chirac, le néo-libéralisme est à l'ordre du jour : le R.P.R. Yvan Blot appelle à desserrer les contraintes administratives et à réduire le poids des prélèvements publics. Le socialiste Jacques Fournier montre que les prélèvements obligatoires sont finalement hien moindres qu'on ne pourrait le croire et préconise un développement des services collectifs non marchands. En fait, rappelle Pierre Drouin, il s'agit de tenir les deux bouts de la chaîne : la « dérégulation » souvent souhaitée et la « socialisation » entrée dans les mœurs. Tâche complexe à laquelle il n'existe

sans doute pas

de réponse simple.

ANS le débat qui s'est ou-vert au sujet du volume des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques en France, il me paraît nécessaire de rappeler un certain nombre de données concrètes.

1) Le taux des prélèvements obligatoires est un rapport entre deux grandeurs : le volume des prélèvements (numérateur du rapport) et celui du PIB (dénominateur). Le taux de croissance du PIB, tout autant que les choix faits en matière de finances publiques, commande donc l'évolution de ce rapport. En particulier, c'est le ralentissement de la croissance qui, pour l'essentiel, explique son augmentation ré-cente en France, de 36,3 % en 1974 à 41 % en 1979 (1).

2) Du point de vue de la charge qu'ils font peser sur les agents économiques, les prélèvements obligatoires peuvent être classés en deux grandes catégories : les cotisations sociales assises sur les salaires (17,8 % du PIB en 1979) et les impôts proprement dits (23,4 % du PIB en 1979).

Les cotisations sociales sont, avec les salaires directs, un élément de la charge salariale des entreprises. Leur taux est relativement élevé en France. Mais, en contrepartie, les salaires di-rects sont relativement moins élevés. Si bien que toutes les études comparatives montrent que, au total, le coît du travail (salaire direct plus ensemble des charges sociales) est moins élevé en France que dans plusieurs autres pays européens et notam-

ment en Allemagne. Une des ment en Anemagne. Otro des dernières analyses faites à ce sujet (2) situe la France au dixième rang des pays industria-lisés (derrière la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, les U.S.A., etc.) dans la hiérarchie des coûts salariaux.

Restent les impôts, qui servent. pour l'essentiel, à financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement des services coilectifs civils on militaires. Ces impôts, rapportés an PIB, sont nettement moins élevés en France que dans bon nombre d'autres pays européen. Ainsi, en 1979, ils ont représenté 23,4 % du PIB en France, contre 246 % en R.F.A., 31,1% en Belgique, 38,6 % en Suède, 27,7 % au Royaume-Uni, 29,4 % aux Pays-

Bas. etc. (3).

Faut-il s'en étonner? Non, si l'on constate, avec une étude récente du BIPE (4), que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, les dépenses financées par ces impôts, c'est-à-dire les depenses des services collectifs organisés par l'Etat et les collectivités locales (éducation, préven-tion sanitaire, action sociale, justice, sécurité publique, animation culturelle, aménagement urbain et rural, etc.), ont moins progresse, en France, depuis une vingtaine d'années, que chez nos principaux voisins. Rapporté au taux d'accroissement de la con-

(\*) Professeur à l'LEP. de Paria, membre suppléant du bureau exé-cutif du P.S.

por JACQUES FOURNIER (\*) sommetton privée, le taux d'acpublique s'établit pour l'ensemble de la période 1960-1977, à 74 en France contre 77 en Italie. 103 en Allemagne, 130 a.u. Royaume-Uni, 153 en Suède S'il y a eu « socialisation rampante ». c'est donc peut-être en Suède ou en Angleterre mais certainement pas en France (5). Ches nous, az contraire, la sphère du marché a gagné en importance relative.

#### Deux conclusions

3) Les indications qui précèdent ne prétendent pas épuiser le débat. J'en tire cependant, pour ma part, deux conclusions : a) Il y a erreur de diagnostic à imputer les difficultés actuelles de l'économie française à un poids excessif des dépenses pu-bliques ou des prélèvements obligatoires. Ni du point de vue du chômege, ni du point de vue de l'inflation, ni par rapport à l'équilibre du commerce extérieur, nos finances publiques ne nous mettent en difficulté au regard de hos concurrents. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à améliorer l'efficacité de la dépense publique. Mais faire de la réduction de cette dépense et du taux de prélèvement obligatoire l'alpha et l'oméga d'une politique de relance économique relève soit de la démagogie, soit d'un aveuglement doctrinal assez inquietent.

b) Ce seratt une orientation particulièrement grave pour notre pays que de restreindre encore plus qu'elles ne l'ont été au cours des dernières années les possibilités de développement des services collectifs non marchands Ces services répondent à les besoins incontestables, dont le défaut de satisfaction peut être générateur de graves tensions. Ils peuvent, sans peser sur les termes du commerce extérieur, créer de l'emploi, et de l'emploi qualifié (6). Le 7º Plan, présenté par le gouvernement de M. Chirac au Parlement en juin 1976, prévoyait pour ce motif un accroissement supérieur à la tendance passée du nombre des agents publics. Trois mois plus tard, M. Barre revenalt sur cette orientation et son gouvernement allait bloque- progressivement les nonveaux recrutements. Il est pour le moins surprenant de voir aujourd'hat M. Chirac, pour remédier aux effets de la politique de

lui-même preconisé. Ce n'est sans doute que l'une des inconséquences, mais non la moindre, de la campagne présidentielle du candidat du R.P.R.

plus loin que celui-ci dans la

remise en cause de ce qu'il avait

or, proposer d'aller

(1) Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1978. Il s'agit de données non cosolidées Les préléve-ments obligatoires consolidés repré-sentent 34,2 %, du FIB en 1974 et 33,6 % en 1979. (2) Revus Intersocial, septembre 1980.

1980.
(3) Statistiques de l'O.Q.D.E., intersocial, octobre 1980.
(4) « Comparaison internationale du degré de saturation des besoins en équipement collectif», svri 1988.
(5) Au cours de la même période (1960-1977). Le taux d'accrolesement de l'investissement collectif a été légérement supérieur au taux d'accroissement de l'investissement privé (coefficient 110 en France contre 136 (6) C'est ce qu'ont montré les « variantes » établies au printemps 1980 dans le cadre de la préparation

# M. Reagan, comme Marx...

(Suite de la première page.)

Tocqueville a bien dépeint cet Etat-providence ou protecteur, comme on veut, qui dévie peu à peu de son rôle et vient s'immiscer partout, ce c pouvou immense et tutélaire qui se charge seul d'assumer [la] jouissance [des citoyens] et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril ; mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrevocablement dans l'enfance... Il travaille voloniters à leur bonheur ; mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre : il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, bouts de la chaîne v.

An clocher de M. Reagan, c'est la structure actuelle de notre l'heure des néo-libéraux. Il y a système de progressivité D'od leur beau temps qu'ils piaffent outre-Atlantique, appartenant au reste aussi bien à l'école de Chicago, dont le pape est le prix Nobel Milton Friedman, qu'aux « libertariens », encore très marginaux, qui essaient curieusement de rèconcilier une doctrine d'inspiration nettement contestataire (itberte de la drogue, neutralisme international, suppression de la C.I.A., etc.) et une défense enragée d'une société capitaliste fon-dée sur le laisser-faire intégral. considérant l'Etat comme le mal suprème et souhaitant que toutes les fonctions publiques soient pri-

Un des disciples et non des moindres de ces thèses est au reste le propre fils de Milton Friedman, David I II n'a guère de chances de convertir son père, qui ne se bat pas au demeurant contre Keynes, mais contre la façon dont les keynèsiens de l'après-guerre se sont servis de l'enseignement de l'économiste britannique.

Entre ces deux courants se situe le jeune professeur « classique » Arthur Laffer, qui a sans doute influencé le plus Ronald Reagan et dont la position a été résumée ainsi par lui-même : eux, ils ne s'intéressent qu'à la sant l'impôt (3). s

« dépérissement de l'Etat » et la cher a donc dû, sous la pression lutte contre les « prélèvements » financiers abusifs sur les citoyens : les Pays-Bas. Leur gouvernement va réduire les dépenses publiques de l'équivalent de 42 milliards de francs dens les cinq ans à venir, et la première cible sera le système de protection sociale, devenu trop coûteux, Les « nouveaux économistes »

ont donc le vent en poupe. La remise en cause de l'omniprésence de l'Etat ne signifie pas an reste pour eux qu'il lui faille abandonner sa responsabilité de regulation economique, mais ils souhaitent que l'on substitue à des règles d'intervention au coup par coup des règles de gestion stables, définies pour de très longues échèances (4).

De même, ils ne remettent pas nécessairement en cause l'idée que l'on veuille utiliser la fiscalité comme moyen pour réduire l'écart des revenus oui résulte du fonctionnement spontané du marché. Mais il faut, selon eux, tenir compte des effets pervers liés à

facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affatres dirige leur industrie, règle leurs successions, divise les héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de papre ? C'est ainsi que tous le jours il rend morns utile et plus rare l'emplos du libre

arbitre. > (1).

Confee.

Secon demande a Ver

la protection de la ca

est l'affaire de ta

le cours des de

e an expensive of

· 传统等"

April 16 Employed

ومعا أمعيه والراء

androde in 🖸

And the residence of

The second secon

カーリンを特 155円 カ トル 使 195円

· m Charles

man Thermal Andrews

製造機 きゅう

The second section of the section

فالمرافع والمواجعة بعامس والمسابق

Le retour à plus d'initiative individuelle apparaît aujourd hui comme une exigence, mais le même Tocqueville considérant que la marche de la « révolution... de l'État social » était irrévensible. Cette dialectique entre la « derègulation a, comme diraient aujourd'hui les Amèricains, et la socialisation est une donnée fondamentale de la société d'anjourd'hui. Il faut a tentr les deux

#### De l'école de Chicago aux « libertariens »

préférence pour le principe de l' « impôt négatif » (garantie de ressources minimales pour un menage) comme instrument « transfert social ».

Redonner plus de chances à l'initiative individuelle, desengager l'Etat, au-delà des passions idéologiques, le propos est salubre. Mais la stratégie libérale pourra-t-elle être poussée très loin ? La force du marché - qui est grande - ne peut. l'histoire l'a suffisamment prouvé tenir lieu de seul moteur pour une économie. La faiblesse des doctrines libérales - qu'elles soient repeintes aux couleurs plus modernes. - c'est ne pas tenir compte des multiples pouvoirs qui s'exercent dans la société moderne Certes, elles ont bien renere celui de l'Etat, pour le réduire au maximum Mais elles ne sont pas très prolizes sur le pouvoir des producteurs coalisés (ententes, multinationales, etc.), qui faussent la concurrence, non plus que sur le pouvoir des syndicats, qui ont rangé l'homo œconomicus à côté de celui de Neandertal.

Ce qu'endure aujourd'hai Mme Thatcher devrait faire refléchir ceux qui pensent que du jour de l'errivée de M. Reagan à « Les friedmaniens sont aussi dan- la Maison Blanche date une ère gereux que les keynésiens : comme nouvelle. La « dame de fer » a du baisser sa garde. Après avoir déjà demande. Alors que ce qu'il faut rogné sur ses principes en soute-faire, c'est sortir de l'inflation par nant aux frais du contribuable la croissance de l'offre, en bais- des firmes déficitaires comme British Leyland, British Steel et Derniers en date à choisir le les chantiers navals. Mme Thatdes syndicats, remballer son plan de restructuration des charbonnages. Et vollà que pour aider les exportateurs, et réduire la poussée irrésistible du chômage, on parle de lâcher du lest monétaire.

Il n'est donc pas si simple de passer d'un système étatique à un système libéral et surtout de maintenir un style « pur et dur ». Les deux formules aboutissent à des impasses : l'Etat - protecteur, surtout en temps de crise, - 36 peut plus financièrement tentr le coup : l'économie marchande ne peut plus assurer l'emplot. Comment en sortir? Un compromis intéressant a été

esquissé récemment dans un articie de Bernard Cazes (5). Il souhaite « l'auto-organisation, par les bénéficiaires de l'Etat-protecteur, des avantages qu'ils continueront de recevoir de lui ». Par exemple, des « titres de consommation » (vouchers) pourraient être distribués assurant une large liberté quant au choix du fournisseur. D'un autre côté, pour lutter contre le chômage que l'économie libérale ne peut endiguer, il conviendrait d'envisager, outre la réduction très diversifiée du temps de travail étalée sur l'ensemble de la vie des individus. la participation d'une même per-sonne à deux secteurs d'activité : celui de l'économie formelle marchande et celui de l'économie informelle (travail dit « noir », activités d'aide sociale, etc.).

Plus la société devient complexe plus les solutions univoques aux questions de l'heure sont dange-reuses. L'ennui, c'est qu'on ne peut guère mobiliser les citoyens qu'avec des idées simples.

PIERRE DROUIN.

(1) De la démocratie en Amé Que, quatrième partie, chapitre V. (2) Henri Lepage, Demata le capitalisme, « le Livre de poche », 1978 (2) Henri Lepage, Dentiti is capitalisme, els Livre de pochés, 1978.

(3) Voir l'interview de Philippe Lefournier, dans l'Expension daté 22 février-5 mars 1981. Signalous explement par mi les faronches défenseurs d'un ultra-libéralisme M. William Simon, dont le livre l'Heure de la périté vient d'être traduit en français (Editions Economics).

# contresens

A politique économique du gouvernement est fondée sur l'idée seion laquelle l'évolution de la masse monétaire commande l'évolution de l'activité économique. Il suffiralt de pratiquer une politique monétaire rigoureuse pour combattre l'inflation. La réussite de cette politique permettralt loso facto d'avolr un franc fort et une économie compétitive. A partir de cette situation assainie, il serait alors possible d'avoir une croissence sufficante pour enrayer la montée du chômage. En éalité, ce schéma a totalement échoué. L'inflation a progressé de olus de 40 % depuis le départ de Jacques Chirac de Matignon. La

Cet échec a obligé le gouvernement à pratiquer une politique de soutien du franc extrêmement coûteuse au moyen de la hausse des taux d'intérêt et d'un encadrement très rigide des crédits accordés aux

La hausse des taux d'intérêt découragea les investissements, ceux des entreprises privées n'ont progressé que lentement. Lors du départ de Jacques Chirac, its s'étaient accrus de 7.6 %. En 1977. Ils n'ont augmente que de 3,3 % ; en 1978, de 0.2 % saulement ; en 1979 et en 1980, la croissance des investissements s'est stabilisée autour de 1,5 %. drement du crédit a lui auesi freiné les investiss ments des entreprises privées. Il a surtout frappé les le pouvoir de négociation bancaire est plus faible. On sait ou'une raifaible taux de natalité des entre-

Cette quasi-stagnation des invesnts des entreprises privées est nent de la croissance. Alors que le taux de croissance de l'éconumio française en 1976 était de 5%, il n'a été que de 2,8% en 1977, 3,8% en 1978, 3,2% en 1979 la progression continue du chômage, qui contribue à renforcer l'inflation dans la mesure où il aboutit à produisent pas.

Une autre cause de l'inflation tien au poids accru du coût des administrations dans l'économie française Les dépenses de fonctions civil. de l'État progressent d année deux fois plus vite que les

L'inflation atteint désormais la com pétitivité de la France. En compa le premier semestre 1980, on consavec les neut pays du Marché com mun est passé de 2,8 milliards à 9 milliards. Nous accumulons les déficits avec les pays riches et nous n'avons d'excédents con qu'avec les pays sous-développe

facture pétrollère a été un élémen important de l'inflation. Mais ce han

par YVAN BLOT (\*)

comme l'Allemagne ou le Japon qui ont pourtant des résultats plus satisfaisants. En réalité, la politique gouvernementale a produit un cercle vicieux. Chaque année qui passe volt l'inflation et le chômage s'accroître, le retard de nos investissements se confirmer, le déficit des administrations s'alourdir.

C'étalt une illusion de croire que suffireit à stopper l'infistion. A l'heure actuelle aucun économiste n'a ou encore prouver que c'était la masse monétaire qui déterminait l'évolution de l'économie et non l'inverse. plus qui permette d'aifirmer que la hausse des salaires est la cause fondamentale de l'inflation. Les salaires cont plus élevés en Allemagne fédérale qu'en Angleterre, mais c'est

En réalité, le gouvernement à une l'économie. Le avatème économique s'apparente plus à un système vivant administrative. En 1958, le général de Gaulle a su briser l'inflation en provoquant un grand mouvement de conflance et en libérant les entre orises de certaines entraves administratives (notamment en libérant le faut se préoccuper avant tout de redonner conflance aux décideurs économiques. Il faut redonner priorité à l'investissement, car c'est lui qu prépare notre avenir. Il faut favoriser l'esprit d'entreprise et abandonner

10.

tique de notre économie qui est celui de notre administration. Seule une ance suffisante permettre de lutter à la lois contre le chômage et l'inflation.

La question n'est plus aujourd'hui de lutter contre l'inflation en limitant la masse monétaire ou en limitant la masse des revenus. La lutte contre l'Inflation passe par le rétablissement d'un climat de confiance et par la libération des forces d'initiative cui existent dans le peuple français.

Le programme du R.P.R. consiste rétabili ce climat de conflance, à desserrer les contraintes administratives, à réduire le poids des prélèvements publics sur l'économie. Les mesures techniques que nous

d'accompagnement nécessaires au rétablissement de ce climat de La politique menée jusqu'à présen

garrot et salgnée. Nous proposon de libérer les forces vives de la nation en réduisant le garrot administratif et en limitant les salgnées fiscales. Nous avons à présent un franc dopé et une économie faible. Nous aurons demain à la fois un « atouts de la France » : l'esort d'entreprise, l'esprit d'initiative, la conflance dans un Etat moins technocratique et plus attentif aux ressorts véritables de la osvohologie humeine

Une banne politique économique doit se défier des dogmes, qu'ils soient monétaires ou keynésiens. Pluavons surtout besoin d'une bonne liberté. Comme l'a écrit Goethe : « Grise est la théorie, mais toujours vert demeure l'arbre de la vie. »

Philippe Simonnot Mémoire adressé à Monsieur le Premier Ministre <u>sur la guerre,</u> <u>l'économie</u> et les autres

passions humaines qu'il s'agit de gouverner

A SECTION OF THE SECT

**Michel Debré** Michel Jabert Femand Bratinel Alair Fouraine

Union savietase

le dan Breiner : sa rou a comité central de parti di

4 4 4

さか (1) **が 集** 

30 A 42594 1

19 mg (40)

7 31 A 2 3 M 5- 20- **(** 

. .

~ 45 / E

T- 5 445 1

in in the second

.

True AND . T + 4 5

# étranger

#### **EUROPE**

Marx.

rs plaisirs, conduit pales affaires, dirige e, règle leurs succes

les héritages : que sur oter entierement

e penser et la pene est ainsi que tous les

's l'emplor du libre

à pius d'initiative

a prus u musaive apparaît aujourd mi : exigence, mais k reville considerait que

de la « révolution ini » était irreversible tique entre la « deré-

comme diralent

les Americains, et la

est une donnée fon-

le le société d'anjour.

ut e tentr les deur

e actuelle de none

progressivité D'où leur

négatif s (garantie de

minimales pour un me

ame instrument of

plus de chances à

individuelle desenga.

a, le propos est sela-

an-delà des passions

la stratégie libérale

ie être poussée tres

terce du marche - qu

- ne peut l'histoire

minera prouvé tent

and morem born me

La faiblesse des doc-

rales — qu'elles soient

aux couleurs plus mo-

c'est ne pas vent

multiples pouvous qu

dans la societé mo-

best elles ont bien repere

Stat: pour le réduire en

tes sur le pouvoir is

s contines tententes

males, etc.), qui fansen;

ence non plus que su

des syndicats, cui on

imo aranomicus a cire

m'endure au cambha

estaber devrait laire

reux qui pensent que di

univée de M. Reagan à

Bianche date une en

La sidame de fero a ti

garde. Après avoir cela

ses principes en sous-

es déficitaires comm

ens marais. Mere That-

Mrc do sous is pression

rets, remballer see 222

volla que pour alier a

ues, es réduire la purstiple an chamite a Meher du lest mate

done pas si simple de

un système étatique a 🗅

liberal, et surfort de

en style spar et int.

tormales about sent t

es : "Eta: - protected.

a temps de crise - 3

financierement lett å

fentionie misseries :

: asserer l'emple: Cam-

apriorale interessor e se

resimment dans un alle

mard Case is 2 so

rato-organisation, ratal

ues de calai-protectes

tages guilly continued

ne de lui a Par exercia

ires de companyant (2)

s) pourraient ètre in-

souther the large temp

a chara de formase.

title care ber law.

SHORE THE SECOND

SE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

e reference and the control of the second and the control of the c

Photocome from the

et we'nt

1 Strate & Francisco

Be The Transfer of the State of

PIERRE ORDUIN.

TEND . "

Manufacture and in the second

ANT 17 7

cturation des charcos

frais du controuste

de Neanderts.

Maia elles ne sont par

pour le principe de

ertariens »

rend moins

MISE EN GARDE SOVIÉTIQUE A LA POLOGNE

# Moscou demande à Varsovie de « renverser le cours des événements »

(Suita de la première page.)

S'agit-fl, au contraire, de revenir au statu quo ante ? A une situation entièrement conforme à l'orthodoxie soviétique ? Ce qui suppose la mise au pas de Solidarité et une reprise en main totale. rite et une reprise en main totale. Il est, pour le moment, difficile de répondre à ces questions, mais il est clair que la situation a radi-calement changé depuis la pre-mière rencontre entre MM. Kania et Brejnev, fin octobre, et même cepuis le sommet du pacte de Varsovie, le 5 décembre. Les dirigeants soviétiques pouvaient espé-rer encore que le parti polonais réussirait à rétablir son autorité. Or le calme n'est revenu en Pologne qu'au prix de concessions inadmissibles pour Moscou.

sulvre en invitant les dirigeants de Varsovie à élèver la combatide Varsovie a chever la compan-vité du parti, à consolider ses liens avec la classe ouvrière, à mettre au point un programme d'assain issement de l'éco-nomie polonaise. Certes, le com-muniqué réaffirme la conflance ces Soviétiques dans la capacité des Polonais à éliminer les dan-gers « pesant sur les acous du gers a pesant sur les acquis du socialisme », mais le deuxième volet de la position soviétique relativise beaucoup cette certitude

En réaffirmant que la défense du socialisme est i affaire de toute la communauté. E Kremlin expli-que ouvertement que si les diri-geants polonais ne sont pas en mesure de rétablir leur position, inadmissibles pour Moscou.

Dans son discours au XXVI congrès. M. Brejnev. qui n'a fait aucune allusion au « renouveau », a clairement indiqué la voie à « complexe », la poursuite de la

détente exige « le renjorcement de l'unité et de la cohésion des pays socialistes frères ». Autre-ment dit, si devant l'incapacité des Polonais à mettre de l'ordre chez eux le Soviétiques é alent contraints d'intervenir, ils le feraient au nom de la détente. L'argument a déjà servi de nombreuses fois depuis la Hongrie, en 1956, à l'Afghanistan en 1979, sans oublier la Tchécoslovaquie en 1968.

Il ressor: du communiqué, publié les dirigeants polonais ont pris des engagements envers leurs homologue du Kremiln. Plus que jamais ils sont placés sous surveillance. Les termes du com-muniqué com.ne la répétition à intervalles réguliers des mêmes engagements laissent à penser qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour réussir.

DANIEL VERNET.

#### LE COMMUNIQUÉ

### La protection de la communauté socialiste est l'affaire de toute la coalition

Voici le texte du communiqué soviéto-polonais :

 Le 4 mars, les dirigeants de l'Union soviétique et de la Répu-blique populaire de Pologne ont blique populaire de Pologne ont eu une rencontre amicale au Kremlin. Y ont pris part : pour la partie soviétique : Leonid Brejnev, secrétaire général, Youri Andropov, membre du bureau politique, présiden: du K.G.B., André Gromyko. membre du B.P., ministre des affaires étrangères, Mikhail Souslov, membre du B.P. et secrétaire du comité central, Tikhonov membre du B.P. et pré-Tikhonov, membre du B.P. et pré-sident du consell. Dmiri Ousti-nov, membre du B.P., ministre de la défense, Constantin Roussakov, secrétaire du comité central. Pour secrétaire du comité central. Pour la partie polonaise: Stanislav Kania, premier secrétaire du POUP. Wojciech Jaruzelski, membre du B.P., président du consell des ministres et ministre de la défense, Andræj Zahinski, membre du B.P., premier secrétaire de la volvodie de Katowice, Emil Weitsende membre, strupiéare du aszek, membre suppléant, du et secrétaire du comité

» Les dirigeants du parti et de l'Etat polonais ont félicité les dirigeants soviétiques à l'occasion dirigeants sovietiques à l'occasion de la fin du vingt-sixième congrès du P.C. soviétique qui a, selon leur conviction, une grande por ée internationale. Ils ont souligné es communistes polonais et les travailleurs polonais sont fiers des succès de leurs amis sovié-

prendre pour éliminer la menace sérieuse pesant sur les acquis socialistes du peuple polonais. Le parti ouvrier unifié polonais et le gouvernement, conformément aux décisions du huitlème plénum du comité central du POUP, en c'appuisant en le clesse ouvrière s'appuyant sur la classe ouvrière, les travailleurs, toutes les forces conscientes de la société, pourconstantes de la societé, pour suivront fermement leurs efforts en vue de surmonter complètement l'anarchie et les désaccords en vue de consolider le régime capitaliste.

> Les interlocuteurs ont indiqué que l'impérialisme, la réaction intérieure, espérent que la crise economique et politique en Pologne conduira à des change-ments du rapport des forces dans le monde, à l'affaiblissement de la communauté socialiste, du mouvement communiste mondial et de tous les mouvements de libération Cela rend particuliérement urgente une riposte ferme et énergique à ces tentatives dangereuses. La communauté socia-liste est indissoluble, sa protection n'est pas seulement l'affaire de chaque pays, mais de toute la coalition socialiste.

» Les dirigeants soviétiques ont déclaré que l'U.R.S.S., en com-mun avec les autres pays frères, a accordé et accordera tout le socialiste, aux communistes polo nais dans leur travail intense, en des succès de leurs amis sovié-tiques.

3 Les camarades polonais ont donné une information sur la situation dans leur pays, sur les mesures qu'on est en train de dissemble de leur pays du P.C. soviétique. Elle est parta-

gée par tous les communistes et le peuple soviétique. La certitude a été exprimée que les commu-nistes polonais ont les possibilités et les forces pour renverser le cours des événements, pour éli-miner les dangers pesant sur les socialistes du peuple polo

» Les Soviétiques croient que la Pologne a été et sera un maillon solide de la communauté socia-liste, comme les dirigeants polo-nais l'ont de nouveau confirmé au cours de la rencontre.

» Les participants à la rencontre nt constaté à l'unanimité que la conjoncture internationale com-plexe, les problèmes importants qu'il est nécessaire de résoudre dans l'intèrêt de la poursuite et de l'approfondissement du pro-cessus de la détente externt avec cessus de la détente, exigent avec encore plus de force le renfor-cement de l'unité et de la cohésion des pays frères du socialisme La rencontre s'est déroulée dans un climat de cordialité et elle s confirmé l'identité des positions des partis sur les problèmes examinės. »

#### Espagne

# Le roi Juan Carlos face à l'armée

(Suite de la première page.)

Bien des chafs de l'armée pensent encore qu'une occasion exception nelle a été manquée d'installer un gouvernement fort, capable d'affronter les périls qui s'accumulent. ne se fait guère d'illusions dans l'entourage du rol. C'est toute l'armée qui auraît approuvé le coup d'Etat s'il avait réussi. C'est toute l'armée qui, en Intention du molns, a participé à la conspiration. Et c'est toute l'armée qui partage l'essentiel des prises de position des putschistes : défense sans concessions du drapeau, symbole de l'unité terrorisme et le séparatisme basque.

L'analyse des experts sur l'ampleur de la conspiration est assez sombre. On estime autourd'hui, après la tempète, que le quart environ des officiers sont légalistes. Mals est-on certain qu'ils prendraient nettement position dans l'hypothèse d'une nouvelle tentative? Un doute sérieux demeure. En revanche, près de 65 % du commandement aurait manifesté, ou pourrait de nouveau manifester, des sympathies pour tout mouvement militaire tendant à favoriser un renforcement du pouvoir

#### Détromper les putschistes

La raison principale de l'échec du coup d'Etat est que les officiers indécis ont finalement pu être persuadés que Juan Carlos n'approuvait pas l'action des putschistes. «Le roi avec nous» est un siogan qui a largement circulé dans les, casemes et les états-majors. De bonne fol, blen des chefs d'unité ont sans doute, dans un premier temps, pu croire que Juan Carlos n'était pas hostile au mouvement. Il a fallu, pour les détromper, que le roi lui-même lance de multiples appels impératifs par téléphone. Il a fally dene certains cas, qu'il s'v prenne à plusieure reprises. Il s'est installé dans son bureau au premier étage de la Zarzuela, dont un mur est décoré d'une tapisserie aux armes royales. Il n'en a pas bougé de la mrit, contrairement à certaines rumeurs seion lesquelles il aurait effectué un déplacement

rapido à bord d'un Mystère pour

La Zarzuela est un petit palais sans prétention, situé à proximité du Pardo, ex-résidence de Franco et que le Caudillo avait offert à est entouré d'un immense parc. sensation d'isolement. C'est là que le destin de l'Espagne s'est loué dans la nuit du 23 au 24 février, et c l'il s'en est faitu de bien peu que l'histoire ne bascule.

Que se serait-ll passé si putschistes avaient encerclé la Zarzuela, ou au moins coupé le système royal? Mais leur erreur, gul en dit long sur la faiblesse de leurs analyses polítiques et sur l'appréciation monde extérieur tel qu'il est, a été justement de croire que Juan Carles pourrait aisément être convaincu. S'ils avaient attendu que le roi effectue son voyage officiel prévu aux Etats-Unis pour rencontrer M. Reagan, et qu'il a différé en raison de la gravité de la crise politique ? Dans · e cas, dit-on à la Zarzuela, le roi aurait trouvé à son bien il auralt été contraint à l'exil.

La leçon de la mésaventure survenue à son beau-frère Constantin de Grèce a été parfaitement méditée par Juan Carlos, La reine Sophie. dont l'influence politique n'est pas niable, n'est pas la dernière à la lui rappeler. Le roi, démocrate convaincu et attaché à son trône. sait parfaitement qu'il ne resterait pas plus de six mois au pouvoir si, par hyoothèse absurde, il acceptait d'entrer dans le jeu de certains chefe

Si la division bilindée Brunete, don certains éléments ont participé directement au putsch, avait, comme prévu, fait mouvement tout entière et occupé ministères, journaux, stations de radio et de télévision ? Tout. alors, changealt, et plusieurs autres régions militaires auralent sulvi. La division blindée - la DAC Brunete nº 1 - est l'unité la plus puissante cents chars AMX-30. Elle est basés dans plusieurs casemements au porti et à l'ouest de la capitale. Dès lundi ès-midi, avant l'occupation du Congrès des députés, des officiers de la division avaient donné des ordres de départ. La encore, il a la junte des chefs d'état-major commandée par les généraux Arregul et Gaberias, intervienne. Non sans ditficulté, les contrordres ont finalement stoopé la marche en avant

#### La nuit de la Zarzeela

Le roi a connu deux moments particulièrement éprouvants pendant cette nuit où toute l'Espagne a retenu son souffle, suspendue aux transistors pour capter les informations d'une radio privée, dont on salue aussi, à la Zarzuela, la performance et le courage.

Le premier a été l'occupation, pendant près de daux heures, par des éléments de la division Brunete des bâtiments de la radio-tělévision national 1. L'officier qui commandait le détachement a exigé avec arro-gance la diffusion de marches milltaires, Juan Carlos se trouvait alors empêché de demander l'envoi d'une équipe de techniciens pour enregistrer l'appei qu'il avait lancé à la nation. Le remplacement des un détachement envoyé par la junte des chefs d'état-major a permis la « libération » de la télévision

Le second moment, certainement plus éprouvant moralement pour Juan Carlos, a été l'appel au téléphone du général Armada, son ancien pré-cepteur, l'homme qui l'a aidé à rédiger plusieurs discours délicats, particulièrement en 1969. Pour le roi, le général Armada, qui venait d'être nommé chef d'état-major en

peu un père, un ami de très longue date. Il n'auralt pas été anormai, dans ces circonstances dramatiques, qu'il l'appelat à la Zarzuela pour l'aider, Intuition ? Prémonition ? Le roi décline l'offre du général Armada

intuition décisive, car tout le plan du général Armada consiste à laire croire aux guérilleros réticents, et éventuellement aux députés et aux membres du gouvernement alors sé-questrés au Parlement, que Juan Carlos approuve le mouvement. - Parole d'Armada, perole de roi », diton dans l'armée. Alors le général, au bout du fil, se fâche : - Jaj dans mon buresu, affirme-t-ll, une dizalne de généraux qui sont d'accord avec moi. J'ai aussi la IIIº région militaire. cèris pas. Quelqu'un dira plus tard dans la nuit : - C'est comme si Juan Carlos avait eu à ce momentlà un revolver braqué sur la tempe. »

Mais le roi relève le défi, persuadé que le général Armada bluffe. Il lui interdit de se rendre aux Cortès. Pourtant, le général, qui devait, selon l'un des plans de conjuration, militaire, ira dans la nult au Parleavec le lieutenant-colonel Teiero. Au directeur général de la sûreté, le général Armada conflera avec amertume : «Le roi se trompe. Il s'est 

#### « Yous m'avez sauvé la vie »

Privilège bourbonien, Juan Carlos tutoje les généraux, les colonels. tout comme ses anciens camarades de promotion. N a fait ses classes dans les trois armes. La marine et l'aviation n'ont pas bougé. Et c'est à l'académie militaire de Saragosse, où il a été cadet, que Juan Carlos a commencé, samedi 26 février, son long et délicat travail de reprise main d'une armée troublée et réticente.

Il a fait, de l'avis général, un bon discours, alliant le nécessaire rappel du respect des institutions à la compréhension chaleureuse des états d'âme des officiers. Il doit prononcer une nouvelle allocation, lundi 9 mars. à l'école d'état-maior. Il la prépare avec le plus grand soin. Mais que des chefs de l'armée souhaitent la proclamation de l'état d'exception au Pays basque. Il pense, et il l'a déjà expliqué aux militaires, qu'il est aisé de faire sortir les soldats des casemes, mais qu'il est plus difficile

Quand M. Santiago Carrillo a été

recu, le mercredi 25 février, à la Zarzuela, avec les autres chefs de parti, le dirigeant communiste a dit au roi : - Merci, vous m'avez sauvé ia vie. » Juan Carlos a répondu : « Je n'ai lait que ce que je devals faire. » Monarque constitutionnel Juan Carlos règne, mals ne gouverne pas. Ses pouvoirs sont limités. Il semble ignorer encore les véritables raisons de la démission de M. Suarez, et il redoute que certains partis politique ne songent personnellement de l'opportunité des manifestations populaires de soutien aux institutions de vendredi demier. s'est étonné que certains dirigeants de partis organisateurs lui alent demande par téléphone, au demier moment. s'il ne convenait pas d'an-L'homme du moment, c'est lui

soutenu par toute la classe politique et l'immense majorité des Espagnols inquiets. Se popularité est au haut niveau. Mais il a conscience d'avoir brûlé ses cartouches dans la nuit du 23 au 24 février. Aussi a-t-il clairement prévenu les dirigeants pas trop compter sur lul - la pro-

MARCEL NIEDERGANG.

### Le « dan Brejnev » se renforce au comité central du parti communiste

De notre correspondant

Union soviétique

Moscou. - C'est peu dire que l'autorité de M. Brejnev sort renforcée du vingt-sixième congrès du P.C. soviétique. Il n'en avait guère besoin, oar personne ap-Il y a plus : la liste du nouveau comité central élu par le congrès montre qu'une dizaine de proches du secrétaire général ont bénéticié de promotions. Ce n'est pas seulement le

« cian des brajneviens » qui en profite, mais aussi la famille. Dequis les mésaventures de Adjoubel, le népotisme avait pris en U.R.S.S. des formes plus discrèles. Il s'étale de nouveau au

M. Youri Brejnev, fils de Leonid, qui est passé en quelques années de la présidence d'une obscure centrale d'achata su poste de premier vice-ministre du commerce extérieur, fait son entrée au comité central sur le banc des suppléants, il en est de même du gendre de M Brejnev, le général Tchourbanov, vice-ministre de l'intérieur, tendis qu'un autre parent du secrétaire genéral (il est marié à la scaur de Mma Brejnav), le deneral Tavigoun, vice-président du K.G.S., passe de suppléam à titulaire du comité central Les proches conseillers de M Brejnev n'ont pas été oubliés Suppléants dans le comité central

MM. Alexandrov-Aquentov, Arbatov, Inozemtsev. Zagladine, tous spécialis es de la politique étrangère, deviennent membres à part entière du comité centrei, de même que président du K.G.B., qui est sorti d'une école d'ingénieurs de Dniepropetrovsk, ancien flet de M. Breinev. Celul-ci a fait rentrer au comité central un autre de ses essistants, M. Blatov; diplômé de la même école.

Le « groupe de Oniepro-petrovsk » formé autour de M. Breiney lorsque celui-cl était premier secrétaire de la région et qui comptait déjà une dizaine de membres au comité cantral. dont plusieurs au bureau politique, augmente ainsi son influence. Il convient d'y ajouter d'ailleurs les amis que M Brejnev s'est acquis lorsqu'il était premier secrétaire de Moldavie, tels MM. Tchernlenko, membre du bureau politique et secrétaire du comité central, Bodioul, viceprésident du conseil, Chichelokov. ministre de l'Intérieur, M. Trapeznikov, chef du départe lent scientifique du comité central, etc., tous membres du comité central. Tous ces « clients » bénéficient ainsi d'una position avantageuse mais précaire dans la mesure où elle ne dépand que de la grâce d'un puissant protecteur. - D. V.

# révèle les secrets d'une dictature

Jean Montaldo dénonce les méthodes souvent illégales des grands syndicats : intimidation, manipulation des hommes et des fonds, truquages en tous genres, réglements de comptes, sabotages... et même le chantage ou le racket!

La nouvelle grande enquête de Montaldo : des révélations explosives, des preuves accablantes

Albin Michel

# - Le Monde-

publiera dans son prochain numéro

IDÉES : L'Amérique de Reagan.

• ENQUÊTE : Être Arménien en France, la suite de l'enquête de J.-M. Théolleyre.

• ACTIF ET PASSIF D'UN SEPTENNAT (III) : Société et culture : conjurer le sort.

• TOURISME : Les loisirs de fin de journée.

The state of the s

section to the leader of

# **EUROPE**

# APRÈS L'ASSASSINAT DE DEUX DIPLOMATES A PARIS

# Le gouvernement turc reproche aux autorités françaises L'ACDA se limite à coordonner certains programmes d'aide de ne pas protéger suffisamment ses ressortissants

Pour la troisième fois en cinq ans. l'ASALA (Armée secrète arménienne de libération de l'Arméniel a tué à Paris des diplomates turcs en poste dans la capi-tale. Mercredi 4 mars, ce sont MM. Resat Morali, trente-sept ans, conseiller du tra-vall à l'ambassade de Turquie, et M. Tecelli Ari, treute-quatre ans, responsable du culte musulman auprès du bureau social de l'ambassade, qui sont tombés sous les balles des militants arméniens.

Les deux hommes, accompagnés d'un autre ressortissant turc qui a échappé à l'attentat, sortaient d'une annexe de l'ambassade de Turquie, 26, boulevard Beaumarchais à Paris (11º) quand deux Beaumarchais à Paris (11°) quant deux inconnus armés de pistolets, qui les attendaient à l'angle de la rue Amelot et de la rue Pasteur-Wagner, out fait feu sur eux alors qu'ils montaient dans leur voiture. M. Resat Morali a été tué sur le coup et M. Tecelli Ari est mort à l'hôpital du Val-de-Grâce des suites de ses lleceures les deux agrassaurs ont pris blessures. Les deux agresseurs ont pris la fuite à pied en direction de la place

de la Bastille et n'out pas été retrouvés. L'ASALA, qui a revendiqué l'attentat, est la plus importante des organisations clandestines arméniennes. Elle avait notamment déclaré être à l'origine du meur-tre, le 24 octobre 1975, de M. Ismail Erez. ambassadeur de Turquie à Paris, et de son chauffeur; de celui de M. Yilmaz Kolpan, attaché de presse et directeur du bureau de tourisme à l'ambassade de Turquie à Paris, le 22 décembre 1979 : de Pattentat, le 26 septembre 1980, au cours duquel M. Selcuk Bakkalbasi, conseiller de sse à l'ambassade, avait été grièvement blessé, et, enfin, de celui qui a échoné le 13 janvier dernier contre le conseiller économique et financier de l'ASALA avait déclaré à l'occasion de

la visite à Paris, les 9 et 10 février, du ministre turc des affaires étrangères, M. Ilter Turkmen, que - le gouvernement français doit savoir que nous frapperons bientôt, comme réponse à cette visite et à l'enterrement du problème arménien ». Un porte-parole de cette organisation a averti, mercredi 4 mars à Beyrouth, que ce mouvement • pourrait atteindre les institutions et les missions diplomatiques françaises partout dans le monde si la France se départit de sa neutralité • Le gouvernement turc qui a rappelé à

Ankara son ambasadeur à Paris M. Adman Bulak, afin d'examiner avec lui la situation, reproche aux autorités françaises de ne pas avoir « pris les me-sures néecessaires pour empêcher de tels attentats » et demande que soient prises des dispositions « immédiates et efficaces, compte tenu de la poursuite des attaques armées contre les diplomates turcs ». Le Quai d'Orsay a fait savoir que toutes les mesures seront prises pour que les auteurs de l'attentat soient iden-

tifiés et déférés à la justice ». Nous commençons aujourd'hui la publication d'une enquête sur la communauté arménienne de France et plus particulièrement sur les sentiments partagés qu'elle éprouve devant ce terrorisme.

# Étre Arménien en France

tuait, qu'on égorgeait, qu'on tom-bait pour ne plus se relever dans les marches forcées vers l'Eu-

tation armenienne, ses gros cen-tres de Marseille, de Lyon et de

sa proche banlieue — Décines.

L'avafar

du traité de Sèvres

provinces promises et de la nais-sance dans l'U.R.S.S., nouvelle venue. d'une République socia-liste soviétique d'Arménie. Depuis rien. Assurément l'es-

poir a été entretenu. Les partis politiques arméniens fondés à la fin du dix-neuvième siècle exis-tent toujours. Ils ont leurs chefs.

neaux. Bagneux.

Nous n'avons jamais eu un Waly Brandi pour aller s'age-nouiller devant un monument qui nouiller devant un monument qui commemorerait notre génocide là cù il a été accompli. » À quelques variantes près, cette phrase renferme aujourd'hui toute la réalité et toute la difficulté de ce qui reste la «question arménienne». Elle exprime à la fois l'aspiration par les sept millions d'Arméniens qui existent, soit en U.R.S.S., soit dispersés dans les autres parties du monde, à la reconnaissance par le Turquie du massacre, entre

par la Turquie du massacre, entre 1915 et 1918, d'un million et demi des leurs et la gene qu'épronvent à ce rappel de l'histoire la plupart des nations prisonnières de nécessités internationales contempo-raines plus ou moins avouées.

mais patentes.
On pent la prononcer avec résignation on révolte, accablement ou colère, la murmurer ou la crier. Tous sont habités par elle, plus ou moins tenaillés par le tragique passé et en même temps d'ivisés, ou tout au moins partagés, sur les moyens d'un combat qui n'a moyens d'un combat qui n'a jamais cessé et que certains, parmi les plus jeunes, entendent relancer par crainte d'une contagion de la torpenr. Pour ceux-là, il serait temps d'agir, de dépasser les interrogations, de forcer enfin un destin contraire. Ainsi s'expliquent ces attentats, revendiqués, les uns contre des diplomates tures, par des « justiclers du génocide », les autres, contre des offices de tourisme, des compagnies aériennes, par une Armée secrète arménienne de libération de l'Arménien. Ce recours au terrorisme, qu'il soit très spécifique dans le premier cas, de nature beaucoup premier cas, de nature beaucoup plus internationale dans d'autres. nas seulement les gouvernements et les polices des pays où il s'exerce. Il secoue aussi des communautés arméniennes partagées entre la crainte de réactions dont elles pouraient être les pre-mières à pâtir et celle d'une accu-sation de reniement de la cause sation de remement de la cause qui demeure, malgré tout, la leur. De son côté, la Turquie ne manque pas de faire savoir son refus, non seulement de ce « ter-rorisme » no u v e a u qui la vise. directement ou non, mais tout autant d'une révision de sa propre histoire. Le 9 février encore le ministre des affaires étrangères de ce pays en visite officielle à Paris, déclarait à l'intention du rans, declaratt a l'intention du gouvernement français, mais aussi des Arméniens: « Tous ces actes do ivent étre catégoriquement condamnés. Rien ne justifie ce terrorisme, ni un passé révolu ni les distorsions de l'histoire. »

# I. - Le prurit de l'action

par JEAN-MARC THEOLLEYRE

La ligne d'Ankara sur la question ar ménien ne reste ainsi immusble : oui, en 1915, la Turquie a d'il « déplacer » les Arméniens qui contrecarraien t les nécessités de sa défense dans la première guerre mondiale. Mais elle n'avait aucun dessein d'extermination. A bon entendeur, salut l'Sans être wraiment convaincuea, les paissances occidentales, qui ne peuvent oublier certaines réalités ni les velléttés qu'elles eurent, a près 1918, de ressusciter une Arménie indépendante, entre la Turquie et l'U.R. S. S. naissante, ont pris le parti de ne point relancer le débat, La Turquie est dans leur camp, et les Arméniens ne doivent compter que sur euxent doivent compter que sur eux-mêmes. Leur Willy Brandt n'est

Alors doivent-ils s'éteindre doucement ou, pour le mieux, se cantonner dans un maintien nos-talgique et tranquille de leurs communautés, s'accommoder d'une communautés, s'accommoder d'une diaspors asns espoir de retour, compensée par la seule maintenance de leur langue, de leur culture, de leur religion? Doivent-ils se dire que la seule patrie qui leur reste est la République socialiste soviétique d'Arménie, que c'est vers elle qu'il faut porter regarcs et espoirs? Voilà les questions qui les habitent. En France, où ils sont aujourd'hui près de où ils sont aujourd'hui près de trois cent mille tous ne réagissent pas de la même façon devant le prurit de l'action qui démange de pins en plus la popuelle sénération, convaincue, elle, qu'il peut y avoir un an prochain au mont Ararat.

Il a trente ans. Il vit à Marseille, l'un des trois pôles, avec la région lyonnaise et l'aggloméra-tion parisienne, des communautés tion parisienne, des communantés arméniennes de France. En peu de mots. Il exprime le sentiment de sa génération: « Regardez ce qui se passe. Dans la presse, à la radio, à la télé, on parle de tout. de l'Afghanistan, du Chili, du Salvador, mais jamais du problème arménien. Cela, notre jeunesse le ressent. Nous, bien sûr, on n'a pas pécu la trugédie du génocide dans notre peau, comme nos ainés quand ils sont arrivés toi. Mais on reste quand même marqués, et on ne comprend pas. Quand on on ne comprend pas. Quand on essaye d'a voir un « Dosser de l'ècran», il n'y a jamais de suite. Pourquoi? »

les quartiers où il s'est étabil, le passant peut se contenter d'un certain exotisme plus ou moins discret, de l'ambiance d'une boudiscret, de l'ambiance d'une boutique, d'un café, d'un rituel de
couleurs et d'odeurs qui ne sont
pourtant que des piments artificiels. Rue Bleue, à Paris, dans
l'arrière-cour de l'immeuble de
la Maison de la culture arménienne, on s'interroge:

« Ceux d'entre nous qui pensent
politiquement savent que, même
avec des efforts soutenus, l'assimilation est une question de L'histoire, il l'a reçue d'abord de la bouche du grand-père, de la grand-mère, débarqués dans le début des années 20. Ils lui ont dit, avec des mots tout simples et sans colère, comment, parmi d'au-tres, ils avaient survecu à cette déportation de 1915 organisée par l'Etat-jeune turc, a lors qu'on tuatt or'on écorpseit, ou'on tom-

milation est une question de temps. Elle guette le plus grand nombre. Paut-A alors compter sur la jeunesse?

#### La logique du militant

les marches forcées vers l'Euphrate et le Tigre, vers les terres
désertiques de l'Empire ottoman.
La survie c'était le miracle. Les
survivants, après des temps plus
ou moins longs, se retrouvèrent
au Liban. Des orphelinats les
accueillaient, tant blen que mal.
Plus terd certains represtriers vers Poser la question, c'est aussi poser celle des attentats, devant poser celle des attentats, devant lesquels la communanté est partagée a La jeunesse, expliqueton, a pris conscience que seuls arrivent à se faire entendre les peuples qui luttent. C'est cela qui explique les actions violentes, les bombes. Elles sont dans la logique du militant. Relégués trop longtemps, on tente une sortie. La sortie c'est le baroud. Notre jeunesse autourd'hut sent que les Plus tard, certains repartirent vers l'Europe, vers les Etats - Unis. Ceux qui avaient choisi la France Ceux qui avaient choisi la France cébarquaient à Marseille par bateaux entiers. Cémunis, ignorant la langue et les lois de ce nouveau pays, obsédés de survie. De tous les tenants et aboutissants du drame qui était le leur, ils ne savaient guère que la réalité qu'ils venaient d'en éprouver. On les recevait. C'est tout ce qu'ils retenaient. Ils s'organiseraient plus tard, se retrouveraient, se resrouveraient. sortie c'est le baroud. Notre teunesse aujourd'hui sent que les
Arméniens, où qu'ils soient, risquent l'assimilation, la culturisation du pays où ils vivent. Elle
mesure que, dans ce processus, ses
enjants ne seront plus arméniens,
qu'ils sont promis à perdre ce qui
pouvait encore avoir été maintenu de leur « arménité ». Alors
ou bien on subit cela ou bien
on le refuse et on réagit. »
Notre leune Arménien de Marretrouveraient, se regrouperaient comme le font naturellement tous les exilés, tous les immigrés. On les employa. La France, sai-gnée par la première guerre mondiale, avait besoin de bras dans ses filatures de la vallée du Rhône, dans ses mines du Midi, dans ses usines de chaus-sures. Ainsi s'explique l'implan-tation agménianne ses consegues a Notre jeune Arménien de Marseille va encore plus loin.

« Lorsque fai appris par mes avaient subi, tout ce malheur, fai pleuré comme un enjant. Je comprenais leur attitude de rési-Villeurbanne, — de Romans, de Vienne, de la vallée du Gier vers Saint-Chamond et Saint-Etienne. Et puis Paris, le pôle inévitable avec Alfortville, Issy-les-Moulicomprenais leur attitude de résignation. Ils avaient voulu oublier.
Ils avaient travaillé. Leurs
enfants, eux, ont vêcu d'abord
dans une sorte d'attente. Au
lendemain de la deuxième guerre
mondiale ils comptatent encore
sur les grandes puissances. Il ne
s'est rien passé. Alors on s'est
dit que laute de mieux, il fallati
continuer à maintent. la culture
arménienne dans la diaspora. On En ces lieux, ils ont aujourd'hui leur place, leurs églises, leurs foyers, leurs associations, leurs écoles. On y entretient du mieux qu'on peut le souvenir du génocide, mais aussi de toute une histoire trois fois millénaire accompagnée de sa civilisation, de son architecture, de sa foi chrétienne, de ses combats, de ses hèros et, blen sûr, de ses déconvenues. La dernière fut ce traité de Sèvres qui, en 1920. armenienne dans la diaspora. On a créé des troupes de danse, on a publié des libres. Mais, moi, après, le me suis dit : à quoi ça serl? Rester armènien pour quoi faire? Un Arménien ne peut garder son on Armenien ne peut garder son arménité qu'en Arménie. Rester arménien pour aller au thédire une fois par mois... Alors on a décidé de lutier autrement, avec nos moyens, puisque les autres movens n'avaient servi à rien. Quand a-t-on parlé de nous? Quand il y a su un attentat. Pourdeconvenues. La dernière fut ce traité de Sèvres qui, en 1920, devait fixer les frontières d'une nouvelle Armènie, mais qui resta lettre morte, aboli en 1924 par celui de Lausanne qui s'accom-moda d'un retour turc dans les tant l'Arménien n'est pas violent. Moi, ma passion d'est la peinture et la musique classique.

ce il musique classique, a
Ce n'est pas le langage d'un
isolé. Ceux de sa génération
tiennent à peu près le même,
qu'ils soient à Marseille, à Lyon,
à Paris, à Villeurbanne, à Alfortville ou à Arnouville-lès-Gonesse
Le disent teur pur pur personne. Ils disent tous qu'une coupure s'est faite entre eux et la génération de la cirquantaine. Ils assu-rent qu'en Arménie soviétique aussi il y a en des mouvements parmi les jeunes, commandés par

ce même « ras-le-bol d'être des En tout cas ils ne comptent que sur eux-mèmes « En France, les hommes politiques ne pren-nent pas position. On a des pro-messes en période électorale Nos grands-parents pouvaient y crotre.

Nous, on n'y crost plus y
Et pas deventage en l'ONU ou
en l'UNESCO : « A quot ça sert ?
Il y a en Turquie des églises, des monuments arméniens îls son! à l'abandon îls servent de cible Farmée pour ses manouvres : Dès lors, la conclusion est logi-

que : il faut lutter : e Si on ne lutte pas, on meurt. Peut-être que pendant longtemps nous (erons du sur-place. Certains se décou-rageront. Ce n'est pas une raison pour que d'autres ne continuent

Prochain article: D'UNE GÉNÉRATION A L'AUTRE

**}** .

# DIPLOMATIE

# La polémique sur l'« action concertée » en Afrique

indique le Quai d'Orsay

La publication par le Monde (3 mars) d'un télégramme sur l'ACDA (Action concertée pour le développement de l'Afrique). tout en provoquant une certaine emotion au Quai d'Orsay — ce n'est pas tous les jours que les sacro-saints télégrammes chiffrés s'étaient dans les journaux, - a l'avantage d'attirer l'attention sur une acti-vité qui n'est conjidentielle que parce que peu de gens s'y

L'ACDA n'est que le résultat minimum — le résidu, pourrait-on dire — d'un effort de la minimum — le testata, pour amon dire — d'un effort de la France pour amener ses partenaires du monde industrialisé à participer au développement de l'Afrique. A l'Est ses appels n'ont trouvé aucun écho, les pays communistes estimant n'avoir aucune responsabilité dans le sous-développement de l'Afrique. A l'Ouest, en marge d'initiatives renouvelées mais infructueuses pour une coopération nord-sud, le président de la République avait appelé le 11 mai 1976, les « États industrialisés qui ont des liens historiques avec l'Afrique » et les Etats-Unis à participer à « un jonds exceptionnel pour la promotion de l'Afrique » qui s'ajouterait aux aides bilatérales et multilatérales (notamment euromultilatérales (notamment euro-péennes) déjà existantes.

La France proposa que soit constitué un fonds de 1 milliard de dollars (5 milliards de francs) de dollars (5 milliards de francs)
dont elle aurait fourni comme la
R.F.A. 20%; les Etats-Unis,
40%; la Grande-Bretagne, 15%
et la Belgique, 5%. L'affaire
n'aboutit pas parce que les
Etats-Unis de M. Carter ne voulaient pas s'associer trop étroitement en Afrique avec d'anciens
colonisateurs.

ment en Afrique avec tranciens colonisateurs.
Washington n'accepta de participer qu'à un système beaucoup plus léger et non contraignant, une simple procédure. Ainsi naquit, le 28 novembre 1979, par accord entre six pays (le Canada effect toint eux premiers messers scienti foin: aux premiers pres-sentis) l'Action concertée pour le développement de l'Afrique (ACDA). L'intérêt de l'opération est de renure les efforts de chacun est de renur les ettoris de thatan plus efficace en les conjuguant et de provoquer — comme le rappela M Giscard d'Estaing — e une coopération plus active entre les Africains eux-mêmes ».

L'administration de l'ACDA est reduite au minimum : les représentants des gouvernements donateurs se réunissent deux fols par en (ils ont tenu une réunion à Bonn en mai 1980 et une autre à Bruxelles en décembre) pour établir des « avant-programmes » (ils en ont défini six). Une liaison permanente est établie à Paris par des diplomates désignés par cheque ambassade (et pour la France, M. E. Theysset, ministre plénipotentiaire).

note d'information Quai d'Orsay précise : a Pour chaque avant-pro-gramme, un rapporteur (ou un a chej de file ») a été désigné. Le rôle du rapporteur se limite à la

constitution de « comités ad hoc » d'experts des six pays chargés d'étudier les projets précis au sein de cet « avant-programme » (jaisabilité technique, modalités techniques et financières d'exetecnniques et financieres d'exe-cution, contributions éventuelles complémentaires d'institutions fi-nancières internationales...). Le rapporteur fait des recommandations aux représentants des Six

qui arrêteront les projets défini-tifs. Jusqu'à présent aucun pro-jet n'a été adopte au niveau des

let n'a été adopté au niveau des représentants des Siz.

3 Après le choix des projets détaillés au sein de chacun des six fuiurs programmes, les six pays donateurs se répartiront les opérations précises. S'agissant du futur programme « immunisation », les experts du « comité ad hoc » voni proposer aux six Etats donateurs une liste de vaccins, des catégories prioritaires ad hoc s pont proposer aux sur Etats donateurs une liste de poctus, des catégories prioritaires de population à vaccuner (catégories selon l'âge. selon le lieu d'habitation), etc. Sur la base de ces critères communs établis en accord avec les pays africains intéressés, les six Etats donateurs metiront en œuvre leurs propres programmes bilatéraux d'immunisation, chacun dans des sones différentes. La France, qui dépense, en 1981, 238 millions de fruncs à l'aide au développement sanitaire de l'Afrique et dispose de près de mille deux cents coopérains affectés à ces tâches, entend poursuivre et ampliter la coopération avec les Africains dans le domaine de la santé. Elle participera donc très largement au programme défini par les Six en accord avec les pays africains. 1

cains. In La somme consacrée par la France pour la santé en Afrique représente ainsi près de sept fois la somme moyenne annuelle votée par le Congrès pour le programme santaire américain (35 millions de dollars répartis sur cinq ans). Au cours de la réunion des 18 et 19 novembre dernier, où fut présenté le document sur la santé 19 novembre dernier. où fut presenté le document sur la santé
p u b li q u e (travail confié aux
Etats-Unis). l'expert américain,
M. Dennis Conroy — précise-t-un
au Qual d'Orsay, — n'ayant pu
venir a été remplacé par son
collègue français, le médecin
général Journiac, du ministère de
la coopération.
La France, rappelle-t-on encore.

La France, rappelle-t-on encore, s'est toujours défendue d'accapa-rer l'Afrique comme une « chasse gardée »; le fait qu'elle hi consacre une aide importante fun coopérant sur trois en Afrique est Français) ne l'empêche pas de souhaiter le maximum de contribution de ses partenaires. L'ACDA est d'ailleurs ouverte à toutes les bonnes volontés. — M. D

### **ASIE**

 Le détournement de l'auton pakistanais, — Revenant sur leur refus de ;a veille les autorités afghanes ont donné leur accord, jeudi 5 mars, pour qu'un avion pakistanak se pose à Kaboul afin d'assurer le rapatriement des femmes et des enfants iibérés merriedi par les pirates de l'air qui détiennent toujours en otage les autre: passagers de l'avion de la PIA détourné lundi (le Monde

En revanche, les autorités afrhanes n'avalent toujours pas autorisé jeun matin les négocia-teurs pakistanals dépêchés à Ka-boul à étabir un contact direct avec le commando. Il semble que avec le commando. Il semble que cette attitude soit motivée par le fait que le Pakistan refuse de reconnaître le régime de M. Ba-brak Karma.. Ce dernier serait tenté d'exploiter à son profit la situation créée par les pirates de l'air, qui déclarent vouloir se rendre en Iran et agir pour le compte de l'organisation Alam-E-Zuifi-kar, fondée à Londres par des pertisens do fils d'All Bhutto -

(Publishes)

politique, igor Ogourtsov a passé 14 ans dans les camps et prisons les plus sévères d'U.R.S.S. Il y a pardu sa santé, et sa vue est menacée.

Après notre appel dans « la Monda » des 21-22 octobre 1979 auquel de très nombreux lecteurs ant répondu, et les multiples manifestations dans le monde entier. Ogourtsov a été transféré. en octobre 1980, à Leningrad dans des conditions de détention

Or, selon des informations récentes et sûres. Ogourtsov doit regagner la redoutable prison de Tchistopol, au nord de l'Oural, et son transfert à Leningrad paraît avoir été un moyen de pression pour extorquer au prisonnier un aveu de sa taute ou des promesses de service contre une libération anticipée Ses parents, qui ont cru un moment à cette libération, sont désespérés

L'opinion publique trançaise et en particulier tous ceux qui nous ont délà aidés se doivent d'intervenir au plus vite pour obtenir catte libération anticipée, autorisée par l'article 100 du code pénal de la R.S.F.S.R. Que nos lecteurs s'adressem à leurs élus locaux, régionaux et nationaux, aux autorités politiques, syndicales, religieuses, pour obtenir du gouvernement français une démarche officielle auprès des autorités soviétiques, afin d'aboutir à une mesure de clémence en faveur d'un homme torturé physiquement et moralement, emmuré depuis 14 ans, et que menacent encore 6 ans de réclusion et de

Envoyez les doubles de vos lettres - ainsi que vos dons, qui seuls peuvent nous permettre de continuer une action - à :

> COMITE OGOURTSON 1, rue de la Masse - 13100 AIX-EN-PROVENCE C.C.P. 5908-78 Y Marseille

Le Pen Club Français, qui a coopté igor Ogourtsov comme membre

associé en juin 1979, s'associe à notre appel.

# **ECONOMIS**

Cette semaine:

### ■ Comment régénérer Empain-Schneider

La plus grande restructuration industrielle du septennat s'est négociée en neuf jours. Paribas se replonge au cœur de l'industrie lourde. Empain-Schneider trouve les moyens

#### Transports rétro pour villes modernes

Rétro ou nouvelle vague. Métro ou tramway nouveau style. Malgré des succès techniques incontestables, les choix sont difficiles et la bataille commerciale des transports en commun n'est pas encore gagnée.

#### Crédit plus cher, les Français blasés

Après les privées, les banques nationalisées augmentent leurs taux d'intérêt. Une décision qui, en théorie, devrait affecter la consommation. Mais, en réalité, les Français

> Demain chez votre marchand de journaux

tent toujours. Ils ont leurs chefs. eurs journaux. Ils animent la vie ordinaire, qu'il faut bien mener, qui a eu ses réussites et. dans certains cas. pris le pas sur l'esprit, sur l'espoir, sur le volonté de combattre. Elle est sage, l'Arménie de la diaspora. Sagesse ou torpeux? En plus d'un demisiècle une communauté se fait accepter. Celle-là, par ses vertus propres, par son goût au travail, et aussi par l'effroyable raison de son établissement, ne se fit jamais remarquer. jamais remarquer.

Du même coup elle conqut

Du même coup elle connut l'estime qui suivit la compassion des premiers temps. Ils le disent tous : le racisme n'a pas existé pour nous. Socialement on s'est intégré. Quelques-uns en changeant leur nom ou en le tronquant, le plus grand nombre sans recourir à un tel artifice. La seconde génération compte ses architectes, ses médecins, ses professeurs, ses avocats, ses chefs d'entreprise Elle garde aussi ses artisans, ses commerçants, tout un petit peuple aimable, actif, naturalise le plus souvent, bon

naturalisé le plus souvent, bon citoyen scrupuleux électeur. Dans

ा अवस्था के **विकास** THE COURT OF STREET

Transfer And

or the second

-ray of the complete the

Marac

Region du Design - Migra l'estress de lle Sélection du Rend

# certée » en Afriq ns programmes d'air

etteront les projets de la capa de présent queux me ntants des Sur des moient en rès le choix des moient et choix des moienteurs se repartition le consprécesses. S'agussant programme a immanu. Les experts du « une programme liste de me les catégories promiane des la catégories promiane des l'age. Selon le la critères communs élab de mitten de ces pays afrom ses, les six états dondem et avec les pays afront en ceurre leurs proper et au ceurre leurs proper et au ceurre leurs proper et a frait de la fraite de l'agrant en ceurre leurs proper et la fraite de l'agrant et de l'agrant et a ceur des des mittens et la fraite de la sarté et domaine de les apris de cons de les apris de cons de les apris de cons de la sarté et domaine consacrée par somme consacrée par somme consacrée par somme de consacrée par somme de consacrée par somme de la sarté et de consacrée par somme de consacrée par somme de consacrée par somme de la sarté et de consacrée par somme de la consacrée de la sarté et de consacrée de la consacrée de la sarté et de consacrée par somme de consacrée par somme de consacrée par somme de la consacrée par somme la consacrée par somme de la consacrée par somme de

somme consacrée par se pour la santé en Airne ente aunsi près de servir me mayeune annuelle ros Congrès pour le programme americain (25 milles leus répartis sur com innueurs de la réunion des les embre derniers de la réunion des les document sur la second des les documents sur la second de la condition d le dotument sur le sich i que tirevell confu in Unital. l'expert americanis Conroy — princette d'Orsay, — princett

peration. crajours defendae danas. ifrique comme une : antes il fair quele la me une aide imperment (n mant sup trois en Africe en als) se l'empeche pas d tter is marinium de orro i de ses partenaires la est d'alleurs comes les bennes rolentes - un

e detauraceurs de form e tendes - Revenue en en de la venie di como Des dit Some leur sum 5 mers leur qu'un arm anné je mose à Firm de rer le rapatmement

Fundamente sontonte en une successione sontonte en une exemplate en exemplate en une exemplate en ex **703.** revenche, les auche des nietalent blufen fil de leur, metic si nerm paktikanak de birrig i Ib Property of control of the community of the control Crement 1 ... order Manier as a manier lender & Lender 12 5 ata du f. s d A. E : ... -

derive last carties of a residen 野株 新 錦 神寺 かべ ニケンショ One 21-22 Notice 123 Messella et et -- :: r conditions as

gebrug. Constitution and 2020 20 70/2 00 200 REAL MONEY TO COMPANY the fine out the property An San Darrent Co. I'm MEMORY'S DESIGNATION TO SELECT THE PARTY OF THE PARTY e are grass vice offer EIRCH IN A

**Reference** and a constraint THE STATE OF THE S 養養 暗彩 4 and the Total Mark The Co. Long St.

F & March 201/40

Maroc

# de l'agriculture

De notre correspondant

Rabat. — On aurait sans doute tort d'attribuer à la seule sécheresse qui a affecté surtout la 
partie occidentale du Maroc et 
tout le sud du pays, la décision 
qu'avait prise le roi Hassan II 
de convoquer du 23 au 28 février 
à Marrakech des «Journées nationales de l'économie agricole». En 
fait, dans son discours d'ouverture, le roi avait donné le ton en 
affirmant qu'il s'agissait pour lui 
de lancer « un avertissement », ce 
que certains journaux marocains Rabat. - On auralt sans doute que certains journaux marocains ont traduit par « signal d'alorme ».

Le roi Hassan II a cité quelques chiffres, en vérité très alarmants. En 1956, l'année de l'indépendance, 85 % de la population du Maroc habitait les campagnes, dans les années 60 à 70, 60 %, et à l'heure actuelle 56 %. Le roi a rannéel les conséquences de cet rappelé les conséquences de cet immense exode rural, lequel cumule ses effets avec une démocumule ses eness avec une demo-graphie galopante pour aboutir à la formation de « monstrueux bidonvilles ». Ne vient-on pas d'annoncer que la population totale du Maroc avait dépassé vingt millions d'habitants et qu'elle atteindrait quarante mil-lions en l'an 2000 ? « L'imprissement est sérieux

« L'avertissement est sérieux, s'est, écrié le souverain, car même lorsque nous aurons découvert du lorsque nous aurons découvert du pétrole et que nous aurons extratt le carburant des schistes, l'agriculture restera encore la richesse essentielle sur laquelle notre pays devra fonder as subsistance et sa perennité. » L'objectif est donc clair : il s'agit pour le roi d'assurer l'a auto-suffisance » du Maroc sur le plan alimentaire, et, si possible, de a participer à la nourriture de nos voistes dans la région ».

Le souverain estime qu'il faucira pour cela limiter le rôle de l'Etat qu'il juge excessif et de nature à décourager les investisseurs pri-vés. Le roi a souhaité que la terre ne soit pas morcelée, car, a-t-il dit, « ce ne sont pas des lots de 5 hectares distribués aux paysans marocains qui vont les rendre à même de penser à l'heure du Mar-

Hassan II n's pas, d'autre part, hésité à critiquer la façon dont les « terres récupérées » (des colons français) ont été nationalisées, ce qui a découragé les exploitants éventuels.

#### Améliorer l'irrigation

ne recevaient, pour 7 millions d'hectarés, que 400 millimètres, ou moins, de piuse par an. L'ob-jectif est de porter sans délai l'irrigation à 1 million d'hectares et d'élever le rendement, estimé jusqu'ici entre 8 et 10 quintaux à l'hectare seulement. Cette situation oblige d'ores et déjà le

situation oblige d'ores et déjà le Maroc à importer tous les ans de 17 à 18 millions de quintaux de céréales, et peut-être, cette année, le double.

Dans son discours de clôture, le souverain a annoncé deux décisions: d'abord la création d'une commission nationale de l'agriculture qui, à l'instar de ce qui s'est passé pour l'enseignement, est chargée d'établir un plan giobal dans les trois mois, e de manière à permettre de jaire concorder la prochaine rentrée scolaire avec la campagne agricole ».

Ensuite l'établissement d'une

Ensuite l'établissement d'une zone-pilote qui sera gérée de façon commerciale. On y expérimentera de nouvelles méthodes.

Le parallélisme établi par le roi entre les deux commissions nationales pour l'enseignement et riemondes pour l'enseignement et l'agriculture, issues respective-ment des colloques d'Ifrane et de Marrakech, montre que le roi Hassan II est décidé, chaque fois qu'une crise menace dans un fois qu'une crise menace dans un domaine ou dans l'autre, de descendre lui-mème dans l'arène.
Tout en se défendant de vouloir retirer ses attributions au 
Parlement, il n'en a pas moins déclaré : « Si ma préférence se 
porte vers les colloques, c'est que 
ces réunions se situent en dehors 
de toutes les contraintes d'ordre de toutes les contraintes d'ordre politique qu'on observe dans un Parlement où foisonnent les groupes, les partis, les tendances. » En fait, le roi paraît vouloir per l'organisation de tels colloques reprendre lui-même les choses en main periodiquement et donner des directives précises à un gou-vernement dont la lourdeur bu-reaucratique, notamment dans le domaine du ministère de l'agriculture, a d'ailleurs été vivement critiquée à Marrakech.

ROLAND DELCOUR.

● Le Polisario a annoncé le mercredi 4 mars que ses forces avaient attaqué la veille, pour la seconde fois en quatre jours, la localité de Hagounia au Sahara

#### République Sud-Africaine

# Hassan II brosse un sombre tableau Pretoria se félicite du «réalisme» de M. Reagan

M. Reagan ayant mentionné « l'importance stratégique sud-africaine et exprimé, mardi 3 mars, son intention de « laisser la porte ouverte et de négocier avec un pays ami comme l'Afrique du Sud », la presse et les autorités sud-africaines ont aussitôt manifesté leur satisfaction.

#### De notre correspondant

Johannesburg — Les paroles de M. Reagan sont allées droit au cœur des Blancs Sud-Africajns. au cœur des Blancs Sud-Africajus.
Les médias n'ont pas trouvé de mots assez forts pour louer le «réalisme», le «bon sens» et l'«honnéteté» du président américain. « C'est bon de savoir que le leader du monde libre est averti et apprécie l'importance stratégique de l'Afrique du Sud», a déclaré le premier ministre, M. P.W. Botha, tout en ajoutant cependant : « La stabilité et le développement ordonné de l'Afrique australe, avec le maintien d'un système de valeurs civilisé, sont la condition de cette importance stratégique. » tance stratégique. »

Le message est clair. Heureuse d'être considérée comme « une nation amis qui ne peut être abandonnée », selon les mots de M. Reagan, l'Afrique du Sud entend néanmoins demeurer maitresse de ses affaires internes. Les pressions contre l'apartheid ne seront pas mieux acceptées sous prétexte que la Maison Blanche a change de locataire. e Il ne faut pas s'illusionner, les pressions ne diminuerons pas », a d'ailleurs averti le docteur Van Zyī Slabbert, chef de l'opposition parlementaire, après s'être félicité de l'approche « constructive » des Etats-Unis.

#### « Bien peu de Noirs verseront des larmes... »

Aucun leader noir n'avait encore commenté les déclarations
américaines jeudi en début de
matinée, mais le quotidien Sousetan, dernier journal pour les
Noirs autorisé dans la région,
écrivait mercredi 4 mars à propos
de l'éviction sud-africaine de
l'ONU : a M. Pik Boiha s'est
plaint que son pays se soit vu
dénier le droit démocratique
d'être entendu Bien peu de Noirs
verseront des larmes pour hai. verseront des larmes pour hu. Nous connaissons des centaines de personnes emprisonnées sans de personnes emprisonnées sans procès, et sans avoir eu le droit démocratique, en Afrique du Sud, d'être entendues... Des dizaines d'organisations, des fournaux et des personnes sont bannis sans avoir le droit d'être entendus... L'Afrique du Sud blanche peut bien chanter qu'elle a trouvé un ami (M. Reagan), cela n'aidera certainement pas à résoudre les problèmes complezes du paus. De son côté, M. Ghissassi, ministre de l'agriculture, a rappelé que les produits agricoles avaient représenté en 1980 le tiers des exportations marocaines et le quart du produit national intérieur brut, soit une valeur de 13 milliards de dirhams (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles) (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares seulement principles (1 dirham = 1.05 franc), mais que 760 000 hectares princi

#### Tchad

#### PLUSIEURS OFFICIERS LIBYENS ONT ÉTÉ TUÉS EN JANVIER A ABECHE

gers, dont deux officiers est-gers, dont deux officiers est-allemands, ont été tués à la fin du mois de janvier à Abeche, dans l'est du Tchad, au cours d'un accrochage avec les Forces ar-mées du Nord (FAN) de M. Hissene Habré, a-t-on appris mer-credi 4 mars à Paris de source informée. C'est au cours d'un raid de commando des FAN con-tre un P.C. libyen que cet accro-chage s'est produit. Il aurait également causé la mort de plu-sieurs coursofficieur et hommes seurs sous-officiers et hommes de troupes. On ne précise toute-fois ni le nombre ni la natio-nalité des autres officiers qui ont trouvé la mort au cours de

nouveau président prendra commangance rapidement des am-bitions soviétiques dans la région et agira en conséquence, s Au-jourd'hui, c'est chose pratique-ment faite et l'allié privilégié des Sud-Africains n'a gnère tardé à agir, lui aussi, en conséquence. Après avoir déclaré le décès his-torique mardi de la résolution trouvé la mort au cours de cette attaque.
D'autre part, l'agence Tass a démenti mercredi les informations données par l'Agence tchadienne de presse (A.T.P.) (le Monde du 4 mars), selon lesquelles l'Union soviétique aurait envoyé des conseillem militaires au Tchad. a Dans les militaires soviétiques compétents, indique l'agence soviétique, on déclare que ces informations sont inventées de toutes pièces. » «Il n'y apait at il n'y a ducun conseiller Apres avoir déclare le décès his-torique, mardi, de la résolution 435 de l'ONU, qui prévoit le déco-lonisation du territoire, la D.T.A., dont M. Mudge est également le chef, aurait maintenant l'inten-tion d'organiser elle-même des élections « libres et démocrati-ques » sous le contrôle des Etais-Unis et des puissances occiden-tales oui accepteront de les suivre apait et il n'y a aucun conseiller soviétique au Tchad n. ajoute

ess. Enfin, M. Acyl Ahmat, ministre

Selze officiers libyens et étran-tens, dont deux officiers est-dilemands, ont été tués à la fin du mois de janvier à Abeche, dans lest du Tchad, au cours d'un vest du Tchad, au cours d'un ucrochage avec les Porces ar-nées du Nord (FAN) de M. His-nées du Nord (FAN) de M. Hisun terme aux controverses sur la légitimité du gouvernement de N'Djamena.

#### Mozambique

#### QUATRE DIPLOMATES AMÉR!CAINS EXPURSÉS

Le Mozambique a annoncé mercred: 4 mars, l'expulsion de quatre diplomates américains, ainsi que celle des épouses de deux d'entre eux, pour « espion-nage, subversion et ingérence » dans les affaires intérieures du

pays.
Un porte-parole du départe-ment d'Etat américain a aussitôt exprime la coine préoccupation s de son gouvernement et lié la décision des autorités de Maputo à la visite, au Mozambique, d'un cadre des services cubains de

# Revivez l'essentiel de 1980 pour aller de l'avant en 1981.

LE NOUVEL ECONOMISTE publie pour la deuxième année consécutive son dossier de référence regroupant une sélection d'articles clés parus en 1980 dans l'édition hebdomadaire sur les entreprises et les hommes dont le rôle sera primordial pour l'économie en 1981

308 pages - 240 articles

#### <u> 3 parties :</u>

 LES HOMMES les 100 personnalités de l'année

tales qui accepteront de les suivre dans cette voie. Telle serait, en tout cas, l'idée qui sera proposée par M. Mudge, lors de sa visite à Washington du 13 au 23 mars

PATRICE CLAUDE.

- LES ENTREPRISES
- 14 secteurs étudiés en 139 articles INDEX alphabétique des 1500 entreprises citées.



LES ENTREPRISES DE L'AKNEE



**En vente chez** votre marchand de journaux 49 F.



# Le livre à observer pour mieux lire la nature.

Voici un livre clef pour s'initier à l'écologie. La vraie, celle des scientifiques. Ecrit par des universitaires couleurs, de dessins précis, de plans, ce livre vous fera découvrir la grande loi de la nature. La loi de qui vous guideront sur les terrains qu'ils connaissent le mieux, somptueusement illustré de photos en



et yous découvrirez un éditeur exigeant.

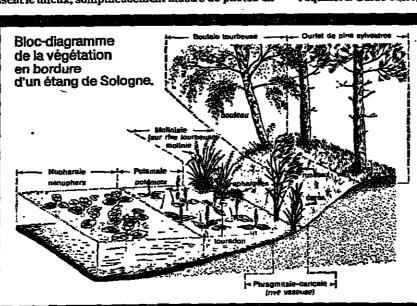

lecture est toujours passionnante. Résultat : des ouvrages de référence dont l'intérêt ne s'épuise pas.

Quel que soit le sujet, il est traité par les auteurs les plus qualifiés.

Sélection du Reader's Digest éditeur de livres ? Ouvrez celui-ci

Les faits ne sont jamais déformés pour être simplifiés. De la couleur, des illustrations, des encadrés : Sélection crée de beaux livres dont la

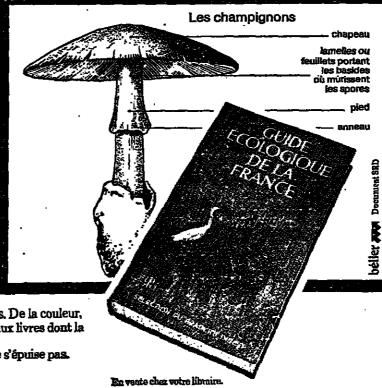

🐼 Sélection du Reader's Digest.

cet entretien comme l'ont écrit certains journaux israéliens.

Dans une allocution prononcée à Sebha, le mardi 3 février, le colonel Kadhafi a exhorté les

Arabes à se préparer a combat-tre « l'impériolisme américain la

où il sent». Il a révèlé à ce propos que la Libye fournissait une aide aux mouvements d'op-

position en Egypte, en Somalle, à Oman et en Palestine, où « las Etats-Unis ont établi des bases ». Il a à nouveau menacé d'avoir recours à l'arme du pétrole contre

les Etats européens ou africains qui persisteralent à manifester leur « hostilité » à la Libye.

Le chef de l'Etat libyen a in-dique que le «Mouvement de libération d'Oman» et le «Front

EN GRÈVE DEPUIS DEUX MOIS EN CISJORDANIE

#### Plus de sept mille enseignants palestiniens revendiquent des traitements analogues à ceux de leurs collègues israéliens

De notre correspondant

population paraît souvenir les revendications des enseignants Les représentants de ces derniers

demandent une augmentation de

demandent une augmen ation de 100%, en rappelant que, durant des années, leurs traitements n'ont pas été revalorisés malgré l'inflation israélienne à laquelle

l'inflation israélienne à laquelle n'échappent pas les habitants des territoires occupés. Les professeurs nommés avant 1967 comparent leurs salaires avec ceux de leurs confrères jordaniens, aujourd'hui nettement plus élevés. Mais les grévistes insistent avant tout sur les différences existant avec la situation des enseignants en Israél. Au cours d'une récente conférence de presse à Jérusalem, les délégnés ont indiqué que, dans

conférence de presse à Jérusalem, les délégués on: indiqué que, dans bien des cas, les enseignants de Clajordanie sont moitié moins bien payés que leurs homologues israéliens à qualification égale. En janvier, l'administration militaire a accordé des augmentations de l'ordre de 20 %, jugées pettement insuffisantes par les

nettement insuffisantes par les

intéressés.
Au cours des dernières semaines, les autorités israéllennes ont durri leur attitude, refusant toute nouvelle discussion, en se fondant sur la loi jordanienne en vigueur avant 1967, qui déniait aux salariés le droit de grève. En février, une dizaine de professeurs et instituteurs ont été arrêtés pendant plusieurs jours (le Monde du 3 février) et, plus récemment, une délégation de-

récemment, une délégation de-mandant la reprise des négocia-tions a été dispersée par l'armée. Le gouverneur israélien de Cis-jordanie reproche surtout aux

représentants des enseignants de vouloir constituer un syndicat — ce qui est également interdit. Il accuse les dirigeants du mouve-ment de vouloir provoquer en

fait une a agitation politique s. Les grévistes répliquent que les autorités israéliennes ont des

arrière-pensées tout aussi politi-ques. « C'est la qualité de l'enset-

gnement dans les territoires oc-cupes que les Israéliens veulent réduire », a déclaré, le 3 mars, un

représentant des grévistes au cours d'une réunion à Jérusalem

Pour sa part, un professeur de lycée nous a dit : « Dans notre situation, évidemment, tout devient politique ». Or. pour les Palestiniens, l'éducation est primor-

diale, plus que partout allleurs. Un enseignant israélien, venu

Jérusalem. — Après plusieurs mois de conflit avec le gouvernement, des enseignants israéliens ont obtenu partiellement satisfaction. Le 4 mars, avec la conclusion d'un accord prévoyant une augmentation de 13 % de leurs traitements. Cet acquis ne pourra que renforcer la détermination des instituteurs et professeurs de Cisjordanie, qui sont en les représentants de ces derniers nation des instituteurs et professeurs de Clajordanie, qui sont en
grève depuis près de deux mois
pour réclamer aussi une hausse
de leurs saisires, mais qui, eux,
ne semblent pes près d'obtenir
gain de cause. Quelques centaines
d'enselgnants palestiniens, prevoyant l'interdiction des manifestations dans les territoires occupes, ont réussi — au moment
même où leurs collègues israélens
achevaient leurs pourparlers avec
le gouvernement — à se réunir
sur l'esplanade de la mosquée El
Aqsa, à Jérusalem, pour exiger Agsa à Jérusalem; pour exiger une reprise des discussions avec l'administration militaire dont ils dépendent

Il s'agit des mouvements de grève les plus importants en Cisjordanie depuis le début de l'occupation israélienne. Quelque sept mille deux cents fonction-

de libération nationale saoudien

de interación nationale saquiaten se livrent actuellement à des opérations de commandos dont acertaines ont dú être gardées secrètes ». a Il faut être prêt à journir à ces mouvements toute l'aide nécessaire », a-t-il ajouté.

A Rabat, un des dirigeants de l'opposition libyenne, M. Ahmed Ibrahim Ehwas, ancien charge

d'affaires en Guyana, a diclaré mardi que des contacts intensifs se poursuivaient pour doter cette

opposition d'une a structure com-

opposition d'une « sarutaire com-mune » Il a évalué à environ mille personnes les dirigeants du mouvement qu'il espère orga-niser. — (AFP., AP.).

# **AMÉRIQUES**

#### Nicaragua

#### LE REMANIEMENT DE LA JUNTE RENFORCE LA POSITION DU COMMANDANT DANIEL ORTEGA

Manague (A.P.P., A.P., Reuter.).

La junte de gouvernement nicaraguayenne a été remaniéc. a annoncé, le mercredi 4 mars, la radio officielle. Deux de ses cinq membres, MM. Arturo Cruz. conservateur, et Moises Hassan. sandiniste, en sortent. La junte n'est donc plus desormals, com-Ortega, de l'avocat M. Sergio Ramirez (pro-sandiniste) et de M. Rafael Cordoba, conservateur. M. Ortega a été nomme coordon-nateur de la nouvelle équipe dirigeante et d'un conseil de gouvernement dont la création a également été annoncée le 4 mars. Selon une source diplomatique, Selon une source diplomatique, ce remaniement, officiellement destiné à s garantir la rigueur, la cohésion et l'elficacité » du gouvernement, renforce le pouvoir du commandant Daniel Ortega. l'un des neuf membres de la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale (P.S.L.N.). M. Ortega, aujourd'hui âgé de trente-six ans, dirigeaut avec son père Humberto, actuel ministre de la défense, et M. Victor Tirado, la tendance a tercériste » du F.S.L.N. durant l'insurrection contre le régime somo-

Il a récemment réaffirmé, plusieurs reprises, la nécessité de poursuivre « la révolution dans la liberté », en maintenant le plura-lisme politique, les garanties à la presse et la participation des en-

trepreneurs privés à la gestion économique du pays.

M. Arturo Cruz, qui quitte la funte, a aussitôt été nommé am-bassadeur du Nicaragua à Washington Economiste ancien pré-sident de la Banque centrale disposant de nombreuses amitiés sux Etats-Unis, M. Cruz devrait tenter de dissiper les lourds malentendus qui sont récemment survenus entre Washington et Managua, à propos du Salvador. L'ambassadeur e méricain au Nicaragua M. Lawrence Pezzullo, s'est félicité de cette nommation

# Colombie

#### LE SÉNAT A VOTÉ UNE AMNISTIE CONDITIONNELLE

Bogota (AFP.). - Le Sénat

colombien a approuvé, le mer-credi 4 mars, un projet gouvercredi 4 mars, un projet gouver-nemental d'amnistie condition-nelle aux insurgès en armes. La nouvelle loi, qui a été sdoptée par 94 voix contre 10, devrait être promolguée ce jeudi par le prési-dent Julio Cesar Turbay Ayala. L'amnistie s'appliquera dans un premier temps, aux Colombiens qui ont commis des actes de rébellion, de sédition ou d'émeute. ou des délits connexes, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Les guérilleros actuellemen dans la clandestinité qui souhai teraient bénéficier de cette me-sure de cièmence ont quatre mois pour déposer les armes. Sont néanmoins exclus du bénéfice de l'amnistie ceux à qui sont reproce fait, c'est qu'elle considère en réalité comme normal que le niveau de vie soit nettement inférieur dans les territoires occupés. chés des actes de cruauté. des bomicides commis hors des come soit nettement infé-bats. des enlèvements, des mises à rançon, des incendies ou em-poisonnement des eaux.

#### Etats-Unis

#### Le gouvernement demande une «rallonge» des crédits militaires de 32,6 milliards de dollars en deux ans

Washington (AFP, AP). — Le secrétaire à la défense, M. Cas-par Weinberger, a présenté le mercredi 4 mars devant la commercredi 4 mars devant la com-mission des torces armées du Sénat, les révisions en hausse du budget du Pentagone pour l'exer-cice en cours et pour le suivant. Le hudget complet et les prévi-sions à long terme seront publiés le mardi 10 mars le mardi 10 mars. Dès maintenant, on sait que Dès maintenant, on sait que l'administration re pu bil caine réclamera pour l'année 1980-1981 réclamera pour l'année 1980-1981 (l'année budgétaire commençant le 1° octobre) 6,8 milliards de dollars de credits supplémentaires et 25,8 milliards pour l'année 1981-1982, ce qui portera le budget total de l'exercice 1982 à 222 milliards de dollars — un record absolu en temps de paix. Selon M. Weinberger, l'Union soviétique a dépensé pour son

Selon M. Weinberger, l'Union soriétique a dépensé pour son armée au cours des dix dernières années 355 milliards de dollars de plus que les Etats-Unis, ce qui rend indispensable un effort de rattrapage de longue durée. a Dans un nombre de domaines vitaux, a-t-il dit, nous sommes distancés par l'Union soviétique et il est impératif que nous redressions l'équilibre... Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de prendre notre temps pour luxe de prendre noire temps pour corriger des années de négli-

Les 32.6 milliards de dollars de surcroît demandés par le Penta-gone consistent pour l'essentiel en autorisations de programmes destinés a renforcer et à moder-

niser l'arsenal américain. La marine se verrait assigner pour objectif d'accroître sa flotte de oujectii d'accroitte sa llotte de quatre cent soixante à six cents unités. El.: passerait dès main-tenant commande d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire 3 militards de dollars. Des crédits sont également inscrits pour remettre en service un porte-avions et deux navires de guerre, le New-Jeres et l'Iona, qui seront équipés de rampes de lancement pour missiles de croisière.

L'armés de l'air recevrait deux certs anogenits nouveaux favions.

L'armés de l'air recevrait deux cen's appareils nouveaux (avions et hélicoptères lourds), tandis que s'accélèrera la mise au point du bomba diei appelé à prendre la relève de B 52 et qui ne serait pas nécessairement le B I, dont la fabrication en sèrie — il en existe trois prototypes — avait été arrêtes par le président

Carter.

Un miliard et demi de dollars seront consacrès au financement du char Abrams M-1 et autres blindés, ainsi qu'au système de défense aérienne. Enfin, près de 12 miliards de dollars seront affectés à la préparation au comaffectés à la preparation au com-bat des troupes, à leur entraîne-ment et au stockage des pièces détachées et des munitions. Pour les deux années en question, 2 milliards er demi de dollars serviront à mettre sur pied la « jorce à deviouement rupide» ainsi qu'à amenager la base de Diego-Garcia et d'autres positions

#### El Salvador

### Washington estime que la prise du pouvoir par l'extrême droite militaire aurait de « graves conséquences »

Une éventuelle prise de pou-voir par l'extrême droite militaire au Salvador aurait de r grares conséquences : pour l'appur que les Etats-Unis accortent actuellement è ce pays, et la junte en est prévenue, a déclaré, le mercredi 4 mars, le secrétaire d'Etat américain.

Le général Alexander Haig était interrogé sur les déclara-trons faites la velle à San-Sar-vador par un leader de l'extrême drotte le commandant Roberto d'Aubuisson, qui. lors d'une conférence de presse clandestine, avait affirmé a oir le sentiment que le gouvernement Reagan ne s'opposerait pas à une main-mise totale des militaires sur le Salvador.

ment presenté la junte salvadoattiché aux réformes économipres et sociales, et, de ce fait, pris en étau entre l'extrême droite et une extrême gauche apouvée par le camp socialiste. Un ordre d'arrestation a été lancs contre le commandant d'Aubuisson, ancien chef des services de renseignement du général Romero (renversé le

15 octobre 1979 par une junte de jeune officiers). M. Napoleon Duarte, chef de l'actuelle junte, a précisé que l'ancien officier était accusé d'incitation ouverte au coup c'Eta. De son côté, l'ambassadeur de Washington en fonctions à San-Salvador, M. Charles et al. accusé. M. d'Applicage. pin, a accuse M. d'Aubuisson d'être à l'origine de coups de feu tires le mercredi 4 mers contre les locaux .e la mission diplo-matique des Etats-Unis dans la capitale salvadorienne.

D'autre part, le président de la junte salvadorienne a déclaré, le 4 mars, qu'il était disposé à ouvrir, immédiatement, un dialogue avec le Front démocratique révolutionnaire. M. Duarte a précisé qu'il n'entendait pas nego-ciet l'organisation du pouvoir t Mais ou'il s'acissait simplement de préparer le chemin qui conduit à la paix et à la démocratisa-

#### Report de la réforme agraire

Le président de la junte a re-nouvelé un appel qu'il avait lancé aux guerilleros d'avoir à se ren-dre avant le 11 mars. La veille, il dre avant le 11 mars. La veille, il avait annoncé le report de cinq à dix ans de la seconde partie de la réforme agraire, qui doit affecter les propriétés de 100 à 500 hectares. Cette décision semble avoir été prise pour évizar, alors que le pays se débat dans une grave situation financière, de s'alièrer l'important serteur de s'alièner l'important secteur de l'économie qui contrôle les plantations de café.

Sur le plan militaire, l'armée a revendiqué la prise de la coi-line de Guazapa, important ré-duit rebelle à 30 kilomètres de la capitale, et de nouveaux combats ont été signalés autour de plu-sieurs localités au nord et à l'est de San-Salvador.

A Bruxel'es, l'Union mondiale démocrate-chrétienne (UMD.C.) a proposé à l'Internationale socialiste un dialogue « pour contribuer à la pair et à la démocratie au Salvador », a encore indiqué M. Duarte. A Bonn, cependant. un porte-parole du parti social-démocrate ouest-allemand a indique que l'ancien chanceller Willy Brandt, président de l'Internationale socialiste, continuerait ses efforts en vue d'aboutir à une solution à la crise du Salvador, mais qu'il ne participerait pas à une médiation proprement dite. Les délégués à la réunion de l'Internationale socialiste de Panama, les le fevrier et 28 mars, ont, en réalité, demande à M. Brandt d' « intercéder auprès du gouvernement americain afin de trouver une solution pacifique au conflit ». A Bruxelles, l'Union mondiale une solution pacifique au conflit ».

une solution parifique au conflit ».

A Washington, la conférence episcopale américaine a demandé, le mercredi 4 mars, qu'il soit mis fin à l'escalade de l'aide militaire de l'administration Reagan. Selon les évêques, cette aide a « trois conséquences négatines » : «Elle identifie les Etais-Unis, au moins de façon symbolique, avec le rôle répressif des jorces de sécurité, dont les actions n'ont cessé d'être critiquées par l'Enlise du Salvadont les actions n'ont cesse a etre critiquies par l'Folise du Salvador. Elle accroît le risque d'une intervention militaire plus vaste et elle cc m pro m et le rôle constructif que les Etats-Unis pourraient fouer dans ce conflit.»—

(A.P.P., A.P., Reuter, U.P.I.)

# Un projet de paix en quatre points est à l'étude à Téhéran et à Bagdad

Présenté par la mission islamique de médiation

Libye

LE COLONEL KADHAFI RÉVÈLE QU'IL FOURNIT UNE AIDE **AUX MOUVEMENTS D'OPPOSITION** 

EN ÉGYPTE, EN SOMALIE, A OMAN ET A LA PALESTINE

après une visite d'une journée en Iran et en Irak, la mission islamique de médiation a rendu compte au prince héritier Fahd de ses efforts visant à mettre fin à la guerre entre les deux pays, qui dure depuis six mois, La misdui dure depuis six incis, la mis-sion continuera sa navette entre les deux capitales jusqu'à ce qu'elle ait obtenu des résultats, a annoncé M. Habib Chatti, secre-taire général de l'organisation de la conférence islamique. Il a precisé qu'elle attendait maintenant les réponses de Bagdad et de Téhéran à ses propositions.

A TRAVERS LE MONDE De source proche de la mission, on révêle que la formule en quatre points soumise aux deux parties prévoit un cessez-le-feu des le 12 mars, des garanties internationales pour son application, le retrait des forces irakiennes du territoire iranien et des négociations de paix sous parrainage islamique

islamique.

Selon le journal anglophone
Arub Neros, de Djedda, la mission a en outre, proposé l'établissement d'une force du maintien
de la paix, composée d'unités de
pays musulmans non arabes, qui
serait équipée d'armes légères et
patroutlierait le long de la frontière. Elle serait financée par les
Etats musulmans interessés à la
paix et à la sécurité dans la
région du Golfe, ajoute le journai.
Lors de son second sélour à Lors de son second séjour à Lors de son second séjour à Téhéran, mercredi, la mission islamique paraît avoir reçu un bon accueil de la part des dirigeants traniens. Elle a été successivement reçue par le consell supérieur de la défense, par l'imam Khomeiny et par le président Bani Sadr. Aucun responsable de la République islamique n'a cette fois-ci critiqué l'inin'a, cette fols-ci, critiqué l'ini-tiative de l'organisation isla-mique dirigée par M Habib

 La Grande-Bretagne « n'a aucunement l'intention d'envoyer aucunement l'intention d'envoyer des forces dans le Golfe ou de les stationner en permanence dans la région sans le consentement des pays intéressés s, a déclaré, mercredi 4 mars à la B.B.C., M. Douglas Hurd. ministre - adjoint au Foreign Office, chargé du Proche-Orient. M. Hurd a fait cette mise au point en réponse à un journaliste qui l'interrogeaut sur le projet de la Grande-Bretagne de participer à une « force rapide d'intervention », aux côtés des Etats-Unis, au Proche-Orient ou dans l'océan Indien (le Monde du 3 mars). — (A.F.P.)

Le président Bani Sadr a en effet, encouragé la délégation enet, encourage la delegation musulmane à poursuivre ses efforts « afin que la justice triomphe », en ajoutant « qu'il serait bon que les obstacles dans les relations de voismags (entre l'Iran et l'Irak) soient éliminés ».

— (A.F.P., Reuter.)

Cambodge

● UN PORTE - PAROLE KHMER ROUGE à Bangkok a dément, mercredi 4 mars, les informations selon les-quelles le premier ministre du Kampuchéa démocratique

Corée du Sud

M. Khien Samphan, serajt en

déclarer sa solidarité au nom du petit parti de l'opposition Shelli médiation de cette organisation dans le conflit irano-irakien ait été admise.

Le président Bani Sadr a en l'avidant sous certaines conflit irano-irakien ait palestinien), a ajouté devant quelques-uns de ses collègues arabes : « Il est évident que la Cisjordanie est presque aussi tou-chée par l'inflation qu'Israël. Si l'administration militaire conteste

politiques hostiles au régime de M. Sekou Touré, parmi les-quels des responsables de l'an-cien Regroupement des Gui-

#### Haute - Volta

M. Khieu Samphan, serait en route pour Pyongyang afin d'avoir des entretiens avec le prince Norodom Sihanouk. M. Khieu Samphan est toujours au Cambodge » où il dirige, de son quartier général établi à la frontière khméro-thallendaise, des actions de guérilla contre les troupes vietnamiemes, a précisé le porte-parole. — (A.F.P.) ■ M. OLIVIER STIRN, secré-● LE PRESIDENT CHON DOO-HWAN a annoncé, jeudi 5 mars, que les élections légis-latives auront lieu en Corée du Sud le 25 mars. Depuis la dissolution d e l'Assemblée nationale par les militaires, le

# nationale par les militaires, le 27 octobre, les lois sont votées par un organe provisoire, le Conseil législatif pour la sécurité nationale, composé de membres de l'ancien Parlement, de professeurs d'université, de juristes, de militaires, de journalistes et de chefs religieux. Ce conseil continuers de stèger jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. — (Reuter.) Guinée

LE COLLECTIF DE L'OPPO-SITION GUINEENNE qui regroupe de nombreux exilés

neens à l'extérieur (R.G.E.), dissous en octobre 1975 par le gouvernement français, reven-dique un attentat en territoire guinéen Celui-ci aurait eu lieu dans la nuit du 20 au 21 février dernier contre l'aéroport de Conakry dont certaines instal-

M. Ohlvier, Sirke, serfe-taire d'Etat français aux affai-res êtrangères, est arrivé mer-credi 4 mars à Ouagadougou pour une visite officielle de vingt-quatre heures en Haute-Voita M. Surn s'est entretenu longuem n avec le lieutenant-colonel Feirx Tiemtarboum, ministre vo.taique des affaires ministre vo taíque des affaires étrangères et a ensuite été reçu par le chef de l'Etat, le colonel Sayr Zerbo Ces entretiens, a précisé M Stirn, ont porté sur les problèmes internationaux notamment le Tchad, le Sahara la Namible, les rapports Est-Ouest, le trilogue euro-arabo-africain, et sur les relations bilatérales. — (A.P.P.)

#### Madagascar

• MESURES CONTRE L'OPPO-SITION — M° Gérard Man-suy, avocat au barreau d'Aixen-Provence, nous fait savoir que le docteur Randriaman-pandry, président du Comite des d'roits de l'homme de Madagassar, emprisonné comme etant l'animateur de la grève de l'université d'Anta-nanarivo, serait jugé sous peu, mais que certaine megistrais mais que certains magistrate ont menacé de faire greve au cas où le procés aurait lieu D'autre part. Mª Alison Raha-rinirivonirima, a v o c a t au barreau d'Antananarivo, arrêté après la grève de l'université, puis relâché, a été démis de ses fonctions de recteur en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à Amnesty International. Enfin. M. Rakotonirina, respon du personnel administratif de l'université du comité de grève, a été enlevé par des inconnus et aurait été tué

#### Ouganda

LES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES EN OUGANDA ont reçu, mard i 
3 mars, une lettre menaçant d'enlever ou de tuer des membres du personnel si les opérations d'aide dans ce pays n'étalent pas interrompues, 
a-t-on appris, mercredi 4 mars, 
à Nairobi La lettre était signée par un « mouvement de 
ilbération ougandais ». Des 
coups de feu ont, par ailleurs, 
éte tirés contre la maison d'un 
fonctionnaire de l'ONU et un 
coup de téléphone de menaces coup de téléphone de menaces a également été reçu au bureau local des Nations unies, qui emploie une centaine de personnes en Ouganda. — (A.P.P.)

#### République démocratique du Yémen

L'ANCIEN MINISTRE SUD-YEMENITE DES AFFAIRES ETRANGERES. M. Saleh Mou-tih. a été recemment execute a Aden, sprès avoir été accusé de toucher des fonds de l'Arable Saoudite par l'intermédiaire du conseiller du roi Khaled. M. Kamal Adham, croit savoir M. Kamal Adham, croit savoir le quotidien libanais Al Safir. M. Moutih, in dique Al Safir, était considèré comme l'un des plus farouches rivaux de l'ex-serrétaire génèral du parti socialiste yemènite. M. Abdel Fattah Ismail au pouvoir à Aden. Il avait demandé. lors de son sejour en prison, d'être exilé en Ethiopie, mais le parti l'informa que les Ethiopiens a vaient refusé sa demande d'asile politique à Addis-Abeba. Membre du conseil présidentiel du Sud-Yèmen. M. Moutin avait eté ministre des affaires étrangères jusqu'en décembre. rivaux de l'ex-secrétaire génégères jusqu'en décembre 1978. — (A.F.P.)

### Tanzanie

LES CHEFS DETAT DE SIX PAYS AFRICAINS (Tanzane, Burundi, Zaire, Kenya, Rwanda et Ouganda) doivent se réunir vendredi 6 mars, à Mwenza, en Tanzane, e-t-on annie mercadi 4 mercadi appris, mercredi 4 mars, a Dar-Es-Salaam, de source autorisée, à l'invitation de M. Nyerere. Seul M. Arap Mot. le président kenyan. n'a pas encore fait counaître sa réponse. — (Reuter). Réponse à

entite enti JE VOISE

a cux en Susser a echappe i

and officers sou parties plus diver Mir Los diverses cl democres, faisant l ge-inoment venu

sent pas en ce

the low nome. des lor ESAS, a prendre de Marcus rappeler St

Ellis neus avons this your autant no at a de modifier d Appropries.

Souvenez-vous : n me aérienne dont les disse économique, qu a leu de 10. et dont sièges par rangée au de places mais davanta

Nous sommes la Propreté de ses apparei Comme partout en sommes la compagnie large choix de journ Porcelaine et de vrais commande préalable)

# Réponse à la question de savoir pourquoi Swissair n'introduit ni classe King-Lounge, ni classe Flopper-Hopper, ni classe Golden-Edelweiss.

Comme pour toute entreprise, la crainte de la concurrence du voisin est bénéfique aux compagnies aériennes.

Chacune est ainsi obligée de vérifier en permanence si ce qu'elle offre au sol et à bord équivaut vraiment à ce qu'un passager peut obtenir de mieux en contrepartie du prix qu'il paie.

Swissair n'échappe pas à cette règle.

Surtout pas en ces temps où diverses compagnies offrent sous diverses formes les prestations les plus diverses, allant jusqu'à sub-diviser leurs diverses classes en les baptisant de noms divers, faisant tout leur possible pour que – le moment venu – vous ne vous souveniez que de leur nom.

Nous avons dès lors été aménés à songer, nous aussi, à prendre des mesures qui ont pour but de vous rappeler Swissair au moment décisif. Mais nous avons décidé de ne pas restreindre pour autant nos prestations d'un seul sourire, ni de modifier d'un pouce la disposition de nos sièges.

Souvenez-vous : nous sommes la compagnie aérienne dont les Boeing 747 n'ont, en classe économique, que 9 sièges par rangée au lieu de 10, et dont les DC-10-30 n'ont que 8 sièges par rangée au lieu de 9. Donc moins de places mais davantage d'espace pour chaque passager.

Nous sommes la compagnie qui a, pour la propreté de ses appareils, une véritable passion. Comme partout en Suisse, d'ailleurs. Nous sommes la compagnie qui offre à bord un très large choix de journaux. Et de la véritable porcelaine et de vrais couverts. Qui sert (sur commande préalable) des menus spéciaux, qui

ne servira jamais le vin dans des gobelets et qui préfère ne pas préparer les cocktails avant que vous ne les ayez commandés.

Nous sommes aussi la compagnie qui a encore une première classe qui se nomme ainsi parce que c'est le cas. (Permettez-nous seulement de vous rappeler la cuisine moderne Swissair servie sur les longs trajets).

Et d'ailleurs, nous sommes la première compagnie au monde à mettre en service le DC-9-81, un nouvel appareil plus silencieux et plus confortable. Il est équipé, par exemple, de toilettes particulières en première classe. Les passagers de ce compartiment sont véritablement à l'aise dans de larges fauteuils de cuir véritable.

C'est le premier court et moyen-courrier conforme aux plus récentes et aux plus rigoureuses exigences de l'administration fédérale américaine de l'aviation civile.

Dès lors, il n'y a aucune raison pour que nous présentions des prestations normales comme des prestations exceptionnelles. Pour que nous affublions notre classe économique d'un nom fantaisiste puisqu'elle se distingue fort bien sans cela. Nous ne donnerons pas non plus au service Swissair une appellation kitsch puisqu'il est universellement connu et apprécié, et que le monde entier s'en souvient toujours.

Nous vous promettons donc de continuer à appeler notre classe économique, à l'avenir aussi, classe économique. Et notre première classe, à l'avenir aussi, première classe.

Afin que, lors de votre prochain vol, vous n'ayez à vous souvenir que d'une seule chose.

Le nom de notre compagnie.

swissair [

une «rall<sub>onge»</sub> liards de doll<sub>êts</sub>

la passerat. des man.

mornande d'un nouven

mornande d'un nouven

ma propulsion nuclean

rait revenir à lius de

la de doilars. Des crédit

lement in sorri : s pour

deux navires de guere

er service un porte.

deux navires de guere

le rampes de lancemen

set l'iono, qui sema

le rampes de lancemen

set l'air recevrait den

parcis nouveaux (aving

opteres lourds), ianda

édérera la mise au pour

ardier appelé à prendre

de B 52 et qui ne serait

ssairement le B l. des

iliard et demi de dollar onsacrés au financement. Abrams M-1 et autre ainst qu'au système de aids le dollars seron à la préparation au controupes, à leur entraine su stockage des pièces et des municions. Pour la athères en quesum très et des municions pour la athères en quesum très et demi de dollar la mettre sur pied le

prise du pouvoir militaire séquences >

cuse que l'ancien office accuse d'incitation ouver up d'Eta. De son chi sasceux de Washamon e ma à San-Salvador il Chi à accusé M. Calonaso à l'origine de contract de marched 4 massacratic de la missacratic des Etais-Une des Etais-Une des extradorienne de salvadorienne de salvadorienne de la massacratic de salvadorienne de massacratic de la missacratic de salvadorienne de massacratic de la missacratic de

de la réforme agrait

int les prometes le prometes le prometes que controlle le prometes que controlle le prometes que controlle prometes que controlle prometes le prometes de prometes de la promete de la prometes de la promete de la prometes de la prom

Harman All Transport of the Control of the Control

# Les démissions de MM. Deniau, Lecat et de Mme Pelletier n'entraînent pas de remaniement ministériel

Les trois ministres directement impliqués dans la campagne de M. Giscard d'Estaing, MM. Jean-François Deniau, Jean-Philippe Lecat et Mme Monique Pelletier, se sont démis, mercredi après-mid 4 mars, de leurs fonctions must present les mais il n'e aura pas de creci apres-mini a mais, de leurs concludes gouvernementales, mais il n'y aura pas de remaniement ministériel. Les attributions qui avaient été déléguées à M. Denian (réformes administratives) sont reprises par M. Raymond Barre. Celles de M. Lecat (culture et communication) sont confiées à M. Michel d'Ornano,

ministre de l'environnement et du cadre de vie. et celles de Mme Pelletier (condition féminine) à Mme Alice Sannier-Seité, ministre des uni

Nous présentons ci-dessous le bilan des acti-vités de M. Lecat et de Mme Pelletier. La mission gouvernementale conflée à M. Deniau le 2 octobre dernier a été de trop courte durée pour qu'on puisse en faire une analyse signi-ficative (a le Monde » du 5 mars).

### **CULTURE** : les occasions manquées

Ministre de la culture et de la communication depuis avril 1378. M Jean-Philippe Lecat restera dans l'histoire de ce ministère comme l'homme d'une idée : le patrimoine : d'une phrase : « la décentralisation culturelle est une dée dépassée »; et de deux « affaires » : la S.F.P. et les radios libres

ores L'Année du patrimoine, ouverte L'Année du patrimoine, oliverte le 1et janvier 1930, bénéficiait d'un effor: de l'Etat antérieur à l'arrivée de M. Jean-Philippe Le-cat la loi-programme sur les musées, votée er 1978 mais éla-borée par M. Michel d'Ornano, son prédécesseur, et le programme d'action proritaire (PAP) du VII Plan en faveur des monu-ments historiques.

VII Plan en faveur des monu-ments historiques.

Le mérite propre de M. Lecal est d'avoir sensibilisé l'opinion et suscité beaucoup d'initiatives locales, la faible augmentation de son budget ne lui permettant pas de faire beaucoup plus. Son échec est précisément de n'avoir nes obtenn meloré la gréstion pas obtenu, malgré la crètton d'une direction du patrimoine en ministère, un accivoissement signi-ficatif de ses crèdits, condition d'une action efficace. Faute de

moyens, le ministère s'est sou-vent contenté de donner à de nombreuses manifestations le label de l'Année du patrimoine, de sorte que cette notion a fini par se confondre avec celle de la

Culture

Occasion manquès aussi dans
le domaine de l'action culturelle.
Le moment était peut-être venu
de redefinir les missions des maisons de la culture et des centres
d'action guiturelle qui forment sons de la culture et des centres d'action culturelle, qui forment, avec les centres dramatiques, ce qu'on appelle la « decentralisation», une « tiée dépasse », selon M Lecat Celui-ci a préféré temporiser et les subventions de l'Ette du mis le subventions de l'Ette du mis les subventions de temporiser et. les subventions de l'Etat d'minuant en francs constants laisser peu à peu aux collectivités locales la charge de ces institutions La réorganisation du ministère, avec la mise en place d'une « mission de développement culturel», n'a pas suffi à redonner un élan à ce secteur. Le théatre n'a pas échappé au marasme. Principal geste à mettre an crédit du ministre : la désignation d'Antoine Vitez, doté.

désignation d'Antoine Vitez, doté, semble-t-il, d'un budget conve-nable, au Théâtre national de Chaillot. A cette nomination, il

faut ajouter celle de Jacques Toja à la direction de la Comédie-Française et celle de Bernard Lefort à l'Opéra de Paris, deux choix qui, pour n'être pas éclatants, s'annoncent judicieux, ainsi que le retour de Maurice Béjart à Paris. L'enseignement de la musique a reçu une aide en augmentation sensible.

Ministre de la communication en même temps que ministre de la culture. M. Lecat a porté une attention particulière à la radiotélévision. Les événements l'ont conduit à s'intéresser d'abord à la Société française de production. S'il n'est pas parvenu à assurer le « redressement complet et rapide.» qu'il promettait en janvier 1979 ni à éviter les quelquess centaines de suppressiona d'emplois qu'il jugeait, au départ, inutiles, il a au moins réussi en nommant M. Antoine de Clermont-Tonnerre à la présidence de la société, à limiter les effets du conflit, au terme de cinq semaines de gréve en février-mars 1979. Cenendant, les mesures en faveur nes de grève en février-mars 1979 Cependant, les mesures en feveur de la création, en dépit de la constitution d'un c fonds de création audiovisuelle z, sont restées

D'autre part, en juin 1979, le Parlement a adopté une proposi-tion de loi de MM. Vivien (R.P.R.) et Madelin (U.D.F.), soutenue, sinon suscitée par le gouvernement, limitant l'exercice du droit de grève à la radio et à

Les radios libres, enfin, ont été au centre des préoccupations du ministre, qui a fait approuver, par le Parlement, en juin 1978, une loi renforçant les sanctions contre les infractions au mono-pole. Il a ensuite commence à installer, à Lille, Laval et Melun, un « réseau » de radios iocale, expérimentales confiées à Radio-France. Le grand débat sur le monopole a été ainsi esquive. Encore une occasion manquée.

A FRANCE-INTER

# M. Chirac: on peut rendre la confiance au pays fût-ce au prix de la défaite du président de la République

Invité de l'émission de France-Inter « Face au public », mercredi 4 mars, M. Jacques Chirac a confirmé, mais avec une conviction accrue, qu'il repoussait également le « risque » que constituerait l'élection de M. François Mitterrand et le - risque - que comporterait la recon-duction de M. Valéry Giscard d'Estaing. Pour illustrer la «vole nouvelle» qu'il propose et pour mieux souligner son espoir d'être » à l'évidence présent au second tour . le candidat gaulliste assure que la . confiance . peut être rendue au pays . fût-ce au prix de la défaite du président sortant .

M. Chirac, qui s'est toutefois gardé de toute polémique personnelle avec le chef de l'Etat, qui s'est refusé à porter un jugement de valeur sur sa déclaration de candidature, a néanmoins accentué encore la critique qu'il fait du bilan du septennat écoulé. Se désolidarisant plus nettement de l'action de M. Giscard d'Estaing depuis 1976, il a ironisé sur l'affirmation du

die ne suis anti personne. J'ai die que mon seul adversaire est le chômage. la situation économique dégradée, la situation de mique dégradée, la situation au la France à l'extérieur qui s'affai-bilt. Je n'ai pas d'autre adver-saire que tout ce qui end à affai-bir la France. Je ne me présente pas contre quelqu'un (...). L'élec-tion du candidat du parti socia-liste (...) comporte, tant sur le plan écoromique que sur le nigr plan économique que sur le plan politique, un risque — je ne dirai naturellement, pas de chaos, — mais un risque d'aventure. Il n'est pas adopté aux exigences de la France d'aujourd'hui.

» Je crois, par ailleurs, que la situation d'aujourd'hui nous conduit à des risques très graves C'est pourquoi je pense qu'il y a risque d'un côté et risque de l'autre. Ma conviction, c'est que nous devons retrouver aujourd'hui la confiance, de façon à redonner l'espoir à ce pays. Il n'y a pas en France, actuellement, d'enthourrance, actuellement, a enthousiasme. Il y a une espèce de
malaise grandissant, malaise (; ·
tient au fait que l'ensemble de
nos compatrioles comprennent
que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de vision
d'avenir »

Intercord eur le déclaration de

Interrogé sur la déclaration de candidature de M. Giscard d'Es-taing, M. Chirac répond « Au moment de la campagne nour la Maîrie de Paris, le président de la République — c'est intéres-sant parce qu'il se tondait également sur des sondages — affir-mait avec beaucoup d'autorité quelques jours avant le scrutin :

M. Chirac a notamment déclaré : « Jamais Jacques Chirac ne sera » maire de Paris parce que mon » candidai est le meilleur (1). » Vous voyez que l'on peut toujours se tromper. On pourrait trouver probablement queiques autres exemples. L'erreur est humaine... Soyons donc prudents dans nos jugements et un peu plus modes-

> Le maire de Paris a aussi affirmé : « Les partis n'ont plus l'importance qu'ils avaient. Il est toujours de bon ton de dire qu'on est contre les partis politiques. c'est très bien mais cela n'a pas beaucoup de signification. En repanche, l'emprise dangereuse, aujourd'hui, et dont il faut se sortir, ce n'est plus celle des partis politiques. c'est celle de la bureaucratie, de l'administration excessive et tatillonne. s'
>
> M. Chirac a encore dit : « Je Le maire de Paris a aussi

M. Chirac a encore dit : « Je ne suis pas favorable à une négociation entre les deux tours de l'éléction. Chacun doit avoir une ligne qu'il définit clairement le moment venu et il appartient envite qu suifrage universel de se suite au suffrage universel de se prononcer. C'est la règle de la démocratie.

#### La troisième voie

Il a poursuivi : a Je n'ai famais entendu M Mitterrand remettre en cause la stratègie de l'union de la gauche qu'i a été la sienne. La solution qu'il propose me pa-raît comporter pour la France un

(1) Il s'agissait de M Michel d'Organo, alors ministre de l'in-dustrie.

Les nuances qui le séparaient de M. Debré et de Mme Garaud s'estompent ainsi un peu plus alors que les membres R.P.R. du gouvernement confirment leur allégeance à M. Giscard d'Estaing. Une certaine clarification s'esquisse. ANDRÉ PASSERON. risque sérieux. De même, la solu-tion de la continuité d'une action tion de la continuite à une action qui, au terme de ce septennat, apparait comme ayant été très prépudiciable aux intérêts de la France, comporte également un autre risque sérieux D'où la démarche simple qui est la mienne de proposer aux Françaises et aux français

président selon laquelle il serait le seul capable

de barrer la route à l'opposition. Il a aussi indiqué qu'il ne se prêterait à « aucune négo-

ciation - entre les deux tours du scrutin, s'il ne

devait pas être lui-même en lice le 10 mai. Il

semble ainsi exclu que, dans cette hypothèse, le

maire de Paris lance, au lendemain du 26 avril, un appel en faveur du président sortant qu'il aura sévèrement critique durant la campagne.

bilan a du président sortant, à se distinguer

davantage de lui et à proposer une politique de

fermete plus grande dans tous les domaines.

Par cette intervention, M. Chirac apparaît encore plus résolu à conduire une campagne de contestation de ce qu'il nomme le « lourd

communique offic

en begeinder fine bieden

Time to design the second of the second

Carden per legistent feinem

The second secon

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

SHIPL IA MI

Chapte a car 👚

B 14 (在72年

1257

**...** 

ELECTION :

Français une troisième voie.

> Les Français sont des gens de bon sens et ne se laisseront pas enfermer dans un choix aussi triste, pour ne pas dire un neu desesperant, que celui qui consis-terati, simplement, à opter soit terati, simplement, à opter sont pour l'aventure, soit, au contraire pour cette espèce d'acceptation de fatalité et de résignation qu'impliquerait la poursuite de l'action engagée depuis sept ans Par conséquent, ils voieront de telle sorte que je serat, à l'évidence même, présent dans le second tour. s

M. Chirac a enfin indiqué « Si l'on peut rendre à ce pays la confignce et l'espoir, tût-ce que

a si ton peut renare a ce pays la confiance et l'espoir, tût-ce au prix de la défaile du président de la République, c'est l'intérêt de la France qui m'importe et non pas l'intérêt de tel ou tel homme y compris le mien. Voilà, en réa-lité, ce que se souhaite. »

 M. Bernard Stasi, président délègué du C.D.S., a déclaré mar-credi soir à Marseille : a M. Chirac ne peut raisonnablement penser figurer au second tour S'il envisage la défaite de M Giscard d'Estaing c'est qu'il envisage la victoire de M Mitter-rand.

# **CONDITION FÉMININE:** des réussites, un grave échec

11 septembre 1978, ministre délécusé auprès du premier ministre chargé de la condition féminine - après avoir été. pendant hult mois, secrétaire d'Etat à la justice .— Mime Monique Pelletier avait souheité devenir « le conscience permanente du gouvernement pour les problèmes téminins ». Elle y sera parvenue dans plusieurs ces, mais aura échoué dans le domaine de l'emploL

A l'actif de son bilan figurent diverses mesures réalementaires ou iégislatives en taveur des femmes : de la libéralisation. création de l'assurance-veuvage, fin destinées à faciliter le versement des pensions alimentaires, loi sur le vioi adaptant la répression aux nouveaux nts. fixation d'un « cuota » de 20 % de représentants d'un même sexe pour les listes de candidatures aux élections municipales (dans les villes de plus de deux mille cinq cents habitante), extension des droits des familles nombreuses, mesures en faveur du « troisième enfant », etc.

Toutefois, aucune de ces mesures n'aura suffi, dans l'esprit de l'opinion, alnsi que l'atteste un récent sondage de F magazine à companser le fait que, dans le domaine de l'emploi des femmes, les objectifo visés n'auront pas été atteints. En octobre 1978, Mme Pellatier déclarait : « Il me laudre veiller à ce que la conjoncture économique ralentia na continua pas da paser davantage sur les femmes que sur

Elle n'y est pas parvenue : 58 % des demandeurs d'emploi sont des femmes. Et ce n'est pas l'existence, à côté du ministère de la condition féminine, d'un secrétaries d'Etet

Au total, l'action de Mme Pelletier aura été marquée par deux grands -dossiers sur des problèmes de société. Elle aura su, reprenant l'héritage, de Mme Vell, mener à bien, à l'automne 1979, le renouvellement de la loi de 1975 sui l'avortement en décit de l'hostilité de la plupart des députés de la majorité. Mais elle n'aura pas cédé aux pressions de l'opposition, qui voulait aller plus ioin dans la voie

L'autre dossier qui aura contribué de la prépondérance du mari dans à affirmer dans l'opinion l'image de sept enfants et ancienne direc trice de l'Ecole des parents et de éducateurs, est celui de la droque Auteur, en décembre 1978, d'un rapport sur la toxicomanie, elle a depuis, à de nombreuses reprises exposé et défendu la politique du gouvernement dans ce domaine nformation sans dramatisation, refu de la libéralisation des drogue douces - répression accrue du trafic et prévention par la formation des magistrats, des policiers et de éducateurs. - Br. F.

> M Laurent Fabius, porte-parole du parti socialiste, a estimé mercredi 4 mars, que les trois ministres démissionnaires, a au lieu de travailler à la pro-pagande de Giscard au gouverment, y travailleront aux côté du gouvernement ». « Il y avait hier le président Giscard, les ministres Pelletier, Denicu et Lecat », a ajouté M. Fabius ; a On poudrait nous faire croin qu'il y a aujourd'hui les citoyens Giscard, Deniau, Lecat, et la citoyenne Pelletier »

caucasiens, etc., sauf ceux

marques d'un carre rouge

# e maire de Paris durcit le ton

(Suite de la première page.)

Il ne faudrait tout de même pas trop s'attarder sur la ques-tion car on découvrirait peut être, au compte rendu du même conseil, une communication sur la luite contre la drogue présentée par le ministre de la condition féminine (Mine Pelletier, non féminine (Mme Pelietier, non encore démissionnaire), communication qui visait, sans aucun doute à répondre à la campagne conduite sur ce thème par le candidat Georges Marchais. Et l'on découvrirait aussi une intervention de M. Papon sur la préparation du budget, intervention où l'on ne se privait pas de rappeler les mérites de la politique appliquée en ce domaine ainsi que le strict respect dont ont fait l'objet les \* privaités nationales ». Neutralité d'accord mais tout de même...

Neutralité d'accord mais tout de même...

M. Giscard d'Estaing à son Q.G., c'est aussi le mise en route, ou plutôt l'accélération. d'une campagne qui en a peut-être grand besoin. On plaffait un peu d'impatience dans les rangs giscardiens et surtout nombreux étaient ceux que l'examen des sondages conduisait à demander une entrée en lice du candidat plus tôt que prévu. Vollà qui est fait, mais il faut maintenant accompagner le mouvement : accompagner le mouvement : cels est d'autant plus nécessaire que, si l'on est rassure sur l'effet que, si l'on es l'assure sur ence-produit par la déciaration de can-didature dans le monde politique, on ne l'est pas tout à fait sur l'effet produit chez les électeurs

eux-mêmes.

Le sondage Public S.A. publié jeudi par Paris-Match donne à M. Giscard d'Estaing une large victoire sur M François Mitterrand (voir page 34), mais il témoigne sussi dans une enquête réalisée le 3 mars, de nettes réticences de l'opinion devant le contenu même des props terms contenu mème des propos tenus par le chef de l'Etat dans sa décla-ration de candidature (le Monds

Il va falloir accompagner le ner un contenu aux affirmations selon lesquelles l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, sera «l'engagement central» de la campagne du président sortant Jeudi matin, au mucro d'Europe I, M. Lionel Stolèru secrètaire d'Etat. a sans doute donné un dication sur ce sujet en annonçant que M. Giscard d'Estaing allait «proposer un plan audacieux de retour au plein emploi». Diable i Pour un can-

didat se targuant de ne rien promettre qu'il ne pourra tenir, voici qui pourrait constituer une entreprise pour le moins ambi-tieuse, doublée d'un thème de campagne spectaculaire.

Quoi qu'il en soit, on peut faire confiance aux taients électoraux conflance aux talents électoraux de M. Giscard d'Estaling pour crèer périodoquement l'évènement. L'un de ses collaborateurs ne disalt-il pas, jadis, qu'il n'étalt peut-être pas un très bon président, mais certainement un excellent candidat? Ce genre d'optimisme inspire aujourd'hui à l'Elysee des réflexions du type: « Les autres ont sans doute mangé leur nats blanc » Et quand à leur para blanc » Et quand à l'Elysée on dit « les autres », on pense « Jacques Chirac ».

#### La tension

L'impact de la campagne du maire de Paris est-il a ténué par l'entrée en lice du chef de l'Etat ? Il est vraiment trop tôt pour le savoir. Cela dit, il est bien évident que si MM. Marchals et Chirao se sont lancés plus tôt et s'ils ont fait un tel forcing dans les dernières semaines, c'est bien parce qu'ils savaient qu'il leur faudrait profiter du terrain tant qu'il était laissé libre par le pré-siden: de la République. C'était

sident, de la République. C'était là l'attitude logique des candidats de premier tour s.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Et l'on peut se demander si ce n'est pas pour répondre à la concurrence que lui fait désormais M. Giscard d'Estaing que M. Chirac dureit encore un peu plus ses critiques II ne taing que M. Chirac durcit encore un peu plus ses critiques. Il ne se passe plus un jour sans que le candidat gaulliste ajoute un argument ou une formule à ses démonataions de la politique économique ou de la politique étrangère du chef de l'Etat. Surtout, on le sent plus que jemais porté par une passion, une tension, dont on devine quel mordan; elle peut donner à ses arguments.

Il va falloir accompagner amouvement et en particulier donner un contenu aux affirmations et mages de l'émploi, et des images de l'émploi et jeunes, au public de France-Inter, le morait en sous la pression des

beau répondre quelques secondes plus tard par un « mais non / » catégorique au journaliste qui remarquait que « l'essentiel de la demande paraissait viser à la défaite de M Giscard d'Estaing », l'effet était produit. Un des porte-parole de la majorité, M. Bernard Stasi, ne manquait pas, aussitôt, de reprocher à M. Chirac de vou-loir contribuer à l'échec du président sortant.

De telles prises de position ainsi

que les procès que l'on instruit de part et d'autre donnent à la concurrence entre giscardiens et chiraquiens un ton plus âpre. On y devine, du côte des seconds. cette propension à juger presque illégitime un pouvoir qui n'est pas gauillste et du côté des pre-miers, la crainte des dégâts que cette concurrence peut causer dans l'électorat majoritaire. Dans cette perspective, il n'est pas indifférent pour le chef de l'Etat de pouvoir se prévaloir de l'appui des ministres membres du R.P.R. Il est vrai que, pour ceux-ci, compte tenu des dernières dé-

Ayant pris position confre la direction du P.C.F.

#### M. BRUHAT S'EST EXPLIQUÉ DEVANT SA CELLULE

La ceilule du parti communiste de la porte d'Orléans (Paris-14') avait inscrit à l'ordre du jour de sa réunion du mercredi 4 mars une discussion sur les positions prises par l'un de ses membres. M. Bruhat, historien, algnataire du manifeste lancé contre la direction du parti, le 26 février, par une soizantaine de persondirection du parti, le 26 février, par une soixantaine de personnalités a y a n t appartenu ou appartenant toujours an P.C.F (le Monde du 27 février). La discussion s'est déroniée dans un climat de sympathie Aucune sanction n'a été envisagée à l'encontre de M. Bruhat, membre du P.C.F depuis cinquante ans. Il semble qu'une sanction, si elle avait été proposée, n'aurait obtenu l'appui que d'une minorité des militants de cette celluie. M. Bruhat a confirmé, d'autre part, son engagement dans le mouvement

clarations, le non-engagement ne pouvait plus guere constituer une solution. Méule M. Matteoli temps qu'il opterait pour M. Chi-rac — a rejoint mercredi le camp du président sortant. Aucun choix ne s'offrait plus à ces ministres-la dans la mesure où leurs fonctions les privalent de toute possibilité d'adhèrer à l'argument essentiel de M. Chirac; argument selon lequel l'alternance peut jouer non pas entre la majorité et l'oppo-sition, mats bien au sein même de la majorité

NOËL-JEAN BERGEROUX.

 M Jean Mattéoli, ministre du travail et de la participation, membre du R.P.R., a apporte son soutien a M. Giscard d'Estaing en déclarant, mercredi 4 mars : « La force des liens personnels forgés par des années de compagnonnage reste inlacte, mais je constière que Valéry Giscard d'Estaing, dont la candidature est conjorme à l'esprit de la Ve République, est bien la mellere leure chance pour la France. »

. M. Michel Debré a déclaré, mercredi 4 mars à Paris, au cours d'un déjeuner organisé par l'Institut européen d'administration des affaires: « La crise de régime peut intervenir en 1983 si nous laissons dépasser le chiffre de des millions de demandre si nous lassons dépasser le criffit de deux millions de demandeurs de deux militons de demanaeurs d'emplois. » « La sanction. a-t-i, ajouté, viendra non pas en 1981, mais aux élections législatives de 1983 (...). Grâce au ctel, nous sommes actuellement aides par les communistes, mais ils ne nous aideront pas toujours.»

 M Georges Sarre, président du groupe socialiste du groupe socialiste du Conseil de Paris, a présente, mercredi 4 mars, au cours d'une conférence de presse, le comité de soutien à la candidature de M. François Mitterrand, mus sur pied dans le onzième arrondig-sement. Ce comité comprend des représentants de professions libérales, de cadres, d'étudiants, d'enseignants et de personnes agées, ainsi que M. Robert Rgbier, président de la C.N.D.T.I. (Confédération nationale de défense des travalleurs indépendent

vente annuelle après inventaire, 390 TAPIS D'ORIENT aux particuliers Atighetchi du lundi au samedi de 10 h à 19 heures de tapis persans, turcs

an public de France-Inter, le voyait-on, sous la pression des journalistes, contenir plusieurs fo's des formules sans doute tranchantes pour finalement lâcher la phrase qui n'allait pas tarder à créer quelques remous « S; l'on veut rendre à ce pays la contrance et l'espoir, fût-ce au prix de la défaite du président de la République... » Le maire de Paris avait défense des travailleurs indépen-dants) à l'occasion de cette présentation. M Sarre a dénoncé l' a dignement friteux à l'ombre de Reagan » de M. Giscard engagement dans le mouvement Union dans les intres, qui réunir des membres du P.C. du P.S. de la C.G.T. de la C.F.D.T. et de d'Estaine. Mittel Concorde La Favette petites organisations de gauche et d'extrême gauche. emploi » Diable ! Pour un can-★ 54, rue de Malte, 75011 Paris

# au pays **République**

rait le seul capable cosition. Il a aussi t à « aucune negos du scrutin, s'il na nice le 10 mai. Il cette hypothèse. o nice le 10 mai. Il i cette hypothèse, la demain du 26 avril, sident sortant qu'il urant la campagne M. Chivac annavel. d Chirac apparait nire une campagne nomme le lourd at a se distinguer ser une politique de tous les domaines ent de M. Debré et it sinsi un peu plus i du gouvernement ce à M. Giscard rification s'esquisse. ANDRÉ PASSERON.

ix De même. la solu mtinuité d'une action me de ce sepiennal mme ayani éte très : aux intérêts de la sporte également un serieux D'où la deple qui est la mienne our Francises et our te troisième voie, accis sont des cons de laisseront dan la choir dust ne pas cire in per ne pas cire in per nement, à obte son tement, à obte son tre, soit, au contribe espece d'acception de les de restoration fet et de restoration fait la pourante de lagge d'opais seul acceptant les roterons a que se seras, a l'en.

te a maile indicate test results à ce ver délaite du prenter abhque, c'est little to gat m'importe et en t de tel ou tel come in men Volle, et est re soumonte, o

ruc ne peut record de marche la desarte de l i d'Estama New -Y

### on

er ac**m-e**nancement to is quote exercise as done M. Matterl -14:05 arment to di I optomit pour to The Spaint merchan a nati er someth American today a des monto es-mare de leuro contra not de toute ouestants # Targument destination of a mail or the control or the control of a mail or the control or the ಶಿಕ್ಷಣ ಪರ್ಷ ಪ್ರದೇಶಕ

..... L-JEAN BERGEROUX.

nn Matteri, no infli 1 de la cercesca la SPR, a comesar 1 M. Guerra de la come

e des amondo de como esta de la como esta de l

E Glassia Series Series A Series

4 25.3.2 ps 1980年1977年

12 Y 17 PE

page 27.

10

itan a

... FOR MARKET BOOK STATE

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

s'est reuni, mercredi 4 mars. au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. Au terme de ses travaux, un communiqué a été publié dans lequel on peut lire notamment :

All the second second

Le président de la République, évoquant la perspective de la prochaine élection présidentielle,

prochaine élection présidentielle, a déclaré :

« le demande au gouvernement, en tant qu'institution, de continuer à assurer, sous l'autorité du premier ministre, l'administration des intérêts de la France.

» Il convient d'éviter de prendre à l'heure actuelle, des décisions qui anticipent sur le choix jutur des Français.

» Le conseil des ministres se réunira régulièrement, chaque

a Le consell des ministres se réunira régulièrement, chaque mercredi, à l'Elysée.

a Les ministres et secrétaires d'Etat sont des femmes et des hommes politiques. Ils ont donc pocation à participer au débat qui s'oupre. Je leur demande de veiller à le faire à titre individuel, en raison des responsabilités locales ou personnelles qui sont les leurs. 3

sont les leurs. > . LE CALENDRIER DE L'ÉLECTION

Le ministre de l'intérieur a rap-pelé les principales dates des opérations précédant l'élection pré-

sidentielle. Le jeudi 5 mars, les préfets et chets de territoire enverront un tormalaire officiel de présentation à chacun des citoyens habilités à présenter un candidat. Aux termes de la loi, il s'agit des membres du Parlement, des conseils généraux, du Conseil de Paris, des assemblées ter-

Ces élus n'out aucune démarche à faire pour se procurer leur for-

Toute présentation qui ne serait pas établie sur le formulaire officiel sevait krecevable. Chaque élu recevra, en même

temps que son formulaire, une notice d'utilisation et une enveloppe à l'adresse du Conseil constitutionnel. Le dimanche 22 mars, le décret de convocation des électeurs sera publié. compter de cette date seulement, les présentations, dont les formu-laires auront été envoyés des le 5 mars à tous les élus habilités à présenter un candidat, pourront être adressées au Conseil constitutionnel. Le présentateur pourra, à son choix, soit adresser le formulaire par la poéte en bénéficiant de la tranchise postale, soit l'adresser par

porteur, soit le déposer ini-même au Conseil constitutionnel. Les présentations devront parvo-nir au Conseil constitutionnel au plus tard le mardi 7 avril, à minuit.

• M. Philippe Sauzay, préfet de la Sarthe, a été placé « en position de disponibilité » pour assurer les fonctions de chef de cabinet du candidat Giscard d'Estaing à l'élection présiden-tielle

● Les formulaires de présen-tation des candidats à l'élection présidentielle ont été adresses, jeudi 5 mars, aux parlementaires, maires, conseillers généraux, membres du Conseil de Paris et des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer. Compte tenu des cumuls de mandat, le nombre des a parrains » poten-tiels s'élève à trente-huit mille six cents. Les formulaires devront être renvoyés au Conseil consti-tutionnel entre le 22 mars et le

Les présentations qui parvien-draient au Conseil constitutionnei soit avant le 22 mars, soit après le 7 avril, ne seront donc pas roce-

Après vérifications, le Conseil constitutionnel arrêtera la liste des eandidats, qui sera publica au « Journal officiel » du vendredi

Conformément à la loi, le Conseil constitutionnel rendra également publics, par publication faite au a Journal officiel y dans les jours suivants, et le samedi 12 avril au plus tard, le nom et la qualité des citoyens qui auront proposé des can-didats inscrits sur la liste, dans la limite du nombre de cinq cents requis pour la validité de la can-

La campagne électorale pour le premier tour, s'ouvrira le vendredi 18 avril et prendra fin l'avantveille du scrutin, soit le vendredi

• LE BUDGET DE 1982

Le ministre du budget a pré-senté une communication relativa à la méthode de préparation du pro-jet de loi de finances pour 1882. Cello-ci, comme pour les années précédantes, comportera une pre-mière phase administrative. Cette phase, d'une durée de trois mois, aura pour objet de réunir les élé-ments techniques qui serviront de base aux choix nitérieurs. A gette necasion le ministre de Le ministre du budget a prè-

A cette occasion, le ministre du budget a rappelé les principaux résultats de la politique budgétaire. Il a notamment souligné que les objectifs de stabilisation de la pres-sion fiscale et de maîtrise des dépenses ont été atteints. (...)

● LA LOI « SÉCURITÉ ET LIBERTÉ »

Le garde des seesux a exposé au conseil des ministres les grandes lignes de la décision rendue par le Canseil constitutionnel sur les recours formés contre la loi protè-geant la sécurité et renforçant la liberté des personnes. Il a souligné l'intérêt des nombreuses positions de principe adoptées par le Consell à cette occasion.

Après avoir rappelé que la loi était d'application immédiate, il a précisé le sens des diverses circu-laires explicatives que la chancellerie a adressées aux procureurs généraux et de celles qu'elle prépare, en collaboration avec d'autres départements ministériels

Le garde des sceaux, accompagné du directeur des affaires criminelles et des grâces, tiendra au cours du mois de mars des séances de travail dans un tertain nombre de cours d'appel et de tribunaux pour s'en-tretenir sur place avec les magis-trats et les avocats des problèmes que pourrait soulever la miss en application de la loi « sécurité et

. LA LUTTE CONTRE LA DROGUE

Le ministre délégué, à la famille et à la condition féminine, chargé de la coordination de la lutte contre la drogne, a fait le bilan de l'en-

Ces actions, qui mobilismt les efforts de dix ministères, s'organi-sent en fonction de trois objectifs: mes ferme répression du trafic, la possibilité offerte à tous les taxico-manes qui le soubaitent de se faire soigner, une information et une prévention adaptées aux différents publics concernés. (...)

LA MÉDECINE LIBÉRALE Le ministre de la santé et de la sécurité sociale a rappelé le rôle

dans l'organisation du système de soins français. Il a exposé les mesu-res déjà prises on en préparation pour assurer et développer l'exer-

1) Depuis 1974, l'activité de la médecine libérate a progressé régulièrement. Ce renforcement, qui a permis de maintenir la relation per-sonnelle indispensable entre le médecin et le malade, a tavorisé l'huma-nisation des soins, en évitant des hospitalisations, notamment celles de personnes agées qui out pu este solgaées à leur domicile. La méde-cine libérale a ainsi contribué à la diminution de la durée moyenne des séjours dans les établissements

Le gouvernement entend priserver les conditions d'exercice de la médecine libérale, afin que la France demeure le pays qui, dans le plura-lisme de son système de soins, conci-lie ce mode d'exercice avec la sociafisation des dépenses.

Ce pluralisme est notamment assuré par les relations conventionnelles entre les médecins et les cuisses de sécurité sociale. Le gou-rernement souhaite qu'elles s'établissent dans un climat de conflance réciproque, qu'il s'efforters d'encou-rager. Le système conventionnel assure en effet le respect du libre choix du médecin par le malade et la ilberté de prescription, tout en associant le corps médical au « suivi » des dépenses de santé. Le redressement financier de l'assurance-maladie permet de pré-server l'avenir du système de soins. Il est la condition du maintien du haut niveau de la protection sociale et de la qualité des soins. C'est pourquoi l'ensemble des partenaires du système de soins doivent être

du system de sont des dépenses de sécurité sociale; 2) Les mesures décidées en 1980 pour améliorer l'exercice fibéral de la médecine sont les suivantes : - La promotion du médecin généraliste, c'est-à-dire la place nouvelle qui lui est reconne;
— La réforme des études médicales, qui reconnaît désormais un

rôle important à la formation du médecin généraliste. Dès le mois prochain, ceux d'entre eux qui rece-vront des stagiaires seront rémuné-rés comme maîtres de stages; - L'adaptation, mienz assurée par

le renforcement de la sélection, du nombre de médecins aux besoins de la population; — Les moyens propres à faciliter l'installation des jeunes médecins, étudiés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, en liaison

avec les organisations professionnelles de médecins;
— La répartition géographique des médecins en fonction de la demande des soins, qui est facilitée par des « cellules régionales d'accueil », auprès desquelles les médecins pen-vent s'informer. Les premières vien-nent d'être créées, et leur générali-

sation est engagée;

L'aide de l'Etat à la formation continue des médecius, qui a été

accrae; - L'institution de concillateurs médicaux, auprès des cours d'appel, pour faciliter la solution des litiges onl penvent engager la responsabi-lité du corps médical, notamment par une mellieure information réci-proque des parties;

- La protection sociale des médecins retraités, qui a été améliorée. L'augmentation des pensions sera de 19 % en 1981. Pour les mèdecins qui prennent leur retraite à partir de cette année, la majoration seca de 25 %, afin, en facilitant leur cessation d'activité à soirante-cinq ans, de permettre à leurs jeunes confrères de s'installer plus rapide-

libéral ainsi conçu, et plus partien-lièrement du médecin généraliste, sera important pour la politique de prevention que la gouvernen entend développer, et à laquelle il sera encore mieux associé.

· L'ACTIVITÉ DU BATIMENT Le ministre de l'environnement et du cadre de vie a présenté une communication sur la conjoneture dans le secteur du logement. Il a aussi présenté les mesures destinées à la fois à permettre aux familles de revenus modestes de continuer à accèder à la propriété et à assurer aux entreprises du bâtiment une activité régullère. (...)

Le ministre a annoncé la mise à disposition auprès du Crédit toacter de France de 20 000 prêts au taux de 13 % destinés à financer les travanx d'économie d'énergie dans l'habitat. Ces prêts sont associés à des contrats de garantile des entre-prises sur la réalisation des éco-nomies attendues.

• LES NOUVELLES MISSIONS DE L'I.G.N.

Le ministre de l'environnement et Le ministre de l'environnement et du cadre de vie a présenté au conseit une communication sur les nouvelles missions assignées à l'Institut géo-graphique national (LGN.). Il a souligné que la France doit tirer le mellieur parti du potentiel scienti-fique et technologique dont elle dispose aujourd'uni dans le douazine de la cartographie et qui lui assure l'une des toutes premières places dans le monde.

De nonveaux besoins apparaissent, liés à l'exploitation des ressources naturelles, à l'équipement du territoire, à l'aménagement du cadre de vie ou au développement des loisirs ; ils imposant la modernisation et la diversification des prodults carto-graphiques. Parallèlement, la générelisation de l'informatique et l'exploitation des données transmises l'exploitation des données transmissi-par satellite (notamment par le satellite d'observation terrestre, que la France lancera dans trois ans) bouleverseront les processus d'élaboration des cartes.

C'est pourquoi un plan cartogra phique national assigners à PLG.N., pour les dix ans à venir, des objectifs précis relatifs aux modes de calcul et mesures fondamentales telles que les courbes de niveaux ainsi qu'à la couverture photographique aérienne et aux cartes de base. La mise au point d'équipements originaux, d'ici à 1985, augmentera l'avance de la technologie française. L.T. G. N., associé aux professionnels de la topographie et de la cartographie. accroîtra son implantation sur les marchés étrangers, où il a réalisé une pércée spectaculaire ces desnières années, (...)

#### • LES RELATIONS FRANCO-AMÉRICAINES

Le ministre des affaires étrangères a rendu compte du voyage qu'il vient d'effectuer aux Etats - Unis, des entrettuer aux atates one, con-entretiens qu'il a eus avec le prési-deut Reagus et le secrétaire d'Etat, ainsi que des nombreux contacts qu'il a pris à cette occasion. Le président de la République s'e félicité de la qualité du premier contact qui s'était établi entre la France et la nonvelle administrat américaine. Il a noté que s'était exprimée de part et d'autre la volonté de maintenir d'étroites consultations entre la France et les Etats-Unis, dans un esprit d'amitié, d'indépendance et de considération mutuelle.

Le ministre de l'économie a rendu compts des conversations qu'il a ents à Mexico, à Ottawa et à Washington.

SÉJOURS EN FAMILLE - JEUNES DE 14 A 20 ANS. ÉTÉ: région de Boston, Washington, Houston, Denver, Floride, Los Angeles, San Francisco Cours, activités, excursions, visites -VACANCES ET STAGES LINGUISTIQUES EN UNIVER-SITÉS AMÉRICAINES.

Pour Adultes, Boston, New York, Berkeley et Miami. -BONS D'HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCES UNIVERSI-TAIRES OU HOTELS.

47 francs/jour - N.A.S.C./ECOM découper et à resourner à FSL 13, suc de Grenello, 75007 Paris - Tél. 544 62 20 tevoir votre brochuse : nes [ [] Study & mave! 2 [] - N.A.S C./ECOM 3 []



COMPAGNIE *BRITANNIQUE* meubles en pin, 8, rue Lacépède 75005 Paris

Atelier de poterie LE CRU ET LE CUIT. i, RUE LACEPEDS, PARIS-3-Féléphon, (le soit); 707-85-64

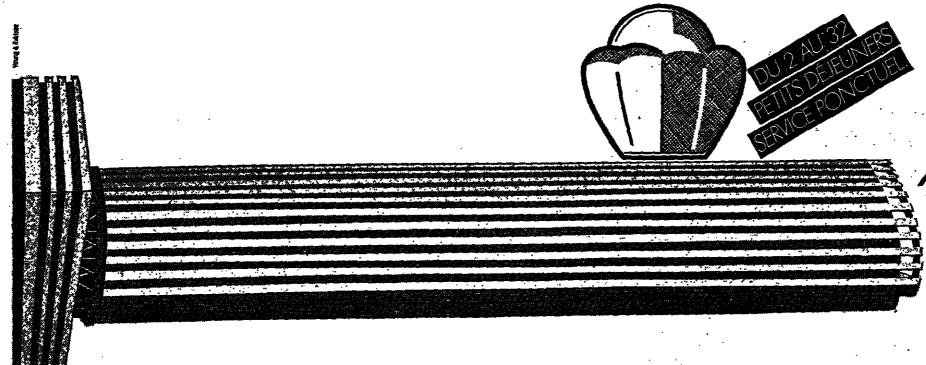

Paris, Parte Maillot, L'Avenue qui monte au ciel domine le Palais des Congrès. C'est le grand hôtel où un petit déjeuner commandé pour 7 h arrive toujours avant 7 h 05. L'hôtel Concorde La Fayelte. Un grand hôtel pour les hommes d'affaires qui veulent tout, tout de suite.

Hôtel Concorde La Fayette: \*\*\* LUNE, RÉSERVATION CENTRALE: 111 758 1225 24/24 H, 7 JOURS SUR 7. PLACE DE LA PORTE DES TERNES - 75017 PARIS. TÉL. 111 758 1284 - HONE DIRECTE RÉSERVATIONS SOCIÉTÉS; 111 757 4755.

PUBLICITE

# SINOUS LE VOULONS.

Depuis Gavroche, les Français connaissent le refrain. Aujourd'hui, devant le chômage et la hausse des prix, face à la bureaucratie, face à l'insécurité, devant l'affaiblissement de la France, on peut toujours accuser la fatalité, se décourager, se répéter: "C'est la faute à..."

Mais, sachons-le, rien n'est inévitable.

A ceux qui prêchent la résignation, à ceux qui prônent l'aventure, Jacques Chirac répond par un message d'espoir et de volonté. Tout peut encore changer. Dans le bon sens. Sans risque. Si nous le voulons. Pour cela, il faut des idées. Des idées claires, justes et fortes.

Ces idées, Jacques Chirac les a exprimées. Il a l'énergie, la volonté et la puissance de travail pour les faire réussir. Si nous le voulons.

Maintenant, tout de suite, nous pouvons réagir et nous en sortir. Oui, nous pouvons retrouver confiance et repartir sur la bonne voie.

Si nous le voulons. Ensemble. Maintenant.

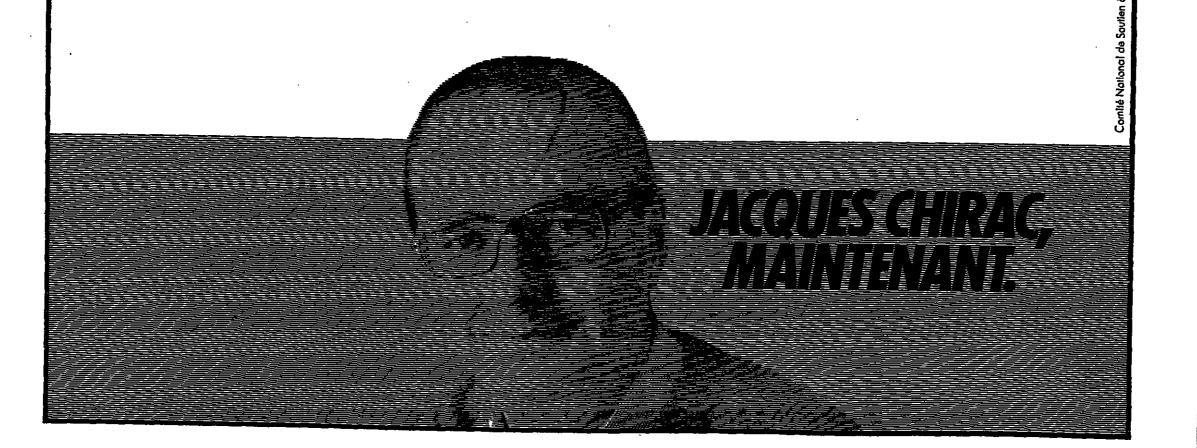

ACTIF

EXERCICE DU POUVOIR

Asens unique

l'éthet de la c

AIR SAI

الكُذا من الأصل

# ACTIF ET PASSIF D'UN SEPTENNAT (II)

# L'EXERCICE DU **POUVOIR**

au pays

1 République

i serait le seul capable opposition. Il a aussi rait à « aucune négours du scrutin s'il le ser lice le 10 mai li come cette hyunthèse le

ans cette hypothèse la lendemain du 26 avril président sortant qu'i

president sortant qu'il durant la campagna.

L. M. Chirac apparait anduire une campagna qu'il nomme le louvi etant à se distingue.

rtant. a se distingue

boser are bolitidas de

us tous les domaines

raient de M. Debré e pent ainsi un peu plus

P.B. du gouvernement sance à M. Giscard

clarification s'esquise

rienz. De même, la solu-i continuité d'une action terme de ce reprennai, comme ayan: été tre able aux interêts de la comporte egalement en que sérieux D'ou la dé-simple qui est la mienu ser aux Françaises et en une troisième rose.

ser aux e ranquires et au une troisième roie. Français sont des gens de et ne se laisse ont pu dans un choir cus

our ne pas dir un par nut, que celui qui comi-implement, a obre so-entaré, soit, au contri-

tie espèce d'acceptant Title et de resonate

puerait la pouvente de engagée depuis sent en sequent. As voternet à te que se serie a l'en-teme, présent dans le se

ar a defin indique

n peut rendre à ce pro-unce et l'esport de l'esport la délaite du strater

tépublique, d'est l'inter-ance qui m'emporte de co-grét de tel ou fel com-is le mien. Voela, et re-

Barnard Start, www.isr.

du CDS, a denim mi-

Thirac se peut

peaser House 12 some Vi reseaue 12 sections veri d'Estaina des par

e la victoire de 11 ''.....

es, le anon-editationes al

ne'd opteract plant.

**Mark State**nt, Album Mar mas a leg of the

Ohuse, arror of 80 faiterbance prof. 54

Eas Bet at the Life

Trop Matter 1 material

A REAL

the trace to the trace of the t

AS BULLY TAKE

WAREL ST. C STATE OF

18 P. 18

7

MEL-BEAN BERGERCUX

SENSETED OF FIRST MILE THE A TANK OF MILE THE A TANK OF

gee la majorité :

DR TOTTLE

que je sonthaite. :

Hr & Marselle

ANDRE PASSERON

A sens unique

Pendant sept ans, face anx antres pouvoirs institutionnels, M. Giscard d'Estaing a pré-servé celui du président. Celui-là même qu'il déclare rendre intact aux Français au terme de son mandat. Le voici redevenu, en principe, candidat-citoyen pour, dans un premier temps, expliquer l'action du président candidat. Ce qu'il n'a cessé de faire, au l'ond, pendant sept ans. Pendant tout le septennat, M. Giscard d'Estaing a pris ses concitoyens à témoin de ses faits et gestes, de ses préoccupations et de ses projets. Ou, du moins, de ce qu'il voulait bien en dire et qui pouvait le servir. Il s'agis-sait moins d'informer que d'expliquer, moins d'expliquer que de convaincre : un art de gouverner par la séduction intellectuelle.

La parole, qui, avec le général de Gaulle, tenait souvent lieu d'action politique, est deve-nue une musique d'accompagnement, l'outil d'une action psychologique continue. Dans plusieurs de ses grands desseins, M. Giscard d'Estaing a montré par le verbe une obstination d'autant plus remarquable qu'elle n'était pas payée de retour. Et qu'elle ne pouvait pas l'être. Ainsi la tentative permanente de décrispation » des rapports politiques en France : sept ans plus tard, les mêmes clivages, les mêmes blocages, se retrouvent intacts, eux président n'hésite pas, pour les besoins de la réélection à dénoncer les artisans de ce que serait, selon son vocabulaire, le « manyais

Ce gouvernement de la parole a pris les moyens de se faire entendre en investissant les grands moyens de communication audio-visuels et, les contraintes de la concentration économique aidant, en s'intéressant de près aux autres formes de presse. Cela n'est certes pas, nouveau. Mais pour être plus insidieuse, plus efficace du point de vue professionnel, la propagation de l'idéologie giscardienne, comme si elle allait de sol, n'en est pas moins profonde. Elle s'est manifestée par une remarqua-ble capacité à dédramatiser les événements les plus préoccupants, à désamorcer tout ce qui pouvait venir troubler la sérénité du régime.

Un régime marqué depuis longtemps par l'usure et protégé par l'impunité comme en témoignent les « affaires » qui ont émaillé les années triomphantes de la V République. Après le dossier Ben Barka et les frasques des sociétés civiles immobilières, les malheurs de Jean de Broglie, Robert Boulin et Jean-Bedel Bokassa ne feraient donc qu'ajouter à la rubri-

que des scandales. Sauf que, cette fois, le président de la République lui-même, à travers certains de ses proches ou directement, a été mis en canse sans donner immédiatement de réplique satisfaisante. M. Giscard d'Estaing s'est comporté comme s'il était au-dessus de la mèlée, au lieu de trancher dans le vif, ou de fournir des explications qui, pour le coup, auraient été éclairantes. Il le fera, nous dit-on, au cours de la campagne, mais, jusque-là, on a surtout cherché à étouffer les suites de ces bavures et de ces amitiés compromettantes.

Voilà pourquoi s'est développée une forme de contestation qui, faute de pouvoir passer par les circuits politiques classiques où elle était endiguée, grâce à une justice bien tenue, une majorité complice et une opposition peu incisive, a emprunté d'autres voies, celles de la presse — une partie de la presse, — pour atteindre l'opinion. On y a vu une tentative de déstabilisation politique alors que ce n'était que la réaction logique et saine à un blocage excessif des institutions et à un verrouillage délibéré du système de communication. L'information y circule à sens unique. Elle est octroyée pour le confort de ceux qui en maîtrisent les sources, mais ne saurait être exigée à moins de verser dans le crime de lèse-maiesté

# L'échec de la décrispation, beau rêve d'un « libéral inguérissable »

DIX-SEPT jours avant de devenir le troisième président de la V° République, le candidat Giscard d'Estaing affirme dans les colomies du Monde daté du 3 mai 1974 : « Il n'existe pas, à Pheure actuelle, de rapport possible de discussions entre, d'une part, les gens qui exercent le pouvoir et, d'autre part, l'opposition... Je changerai le style des rapports avec l'opposition... » avec l'opposition. »

Le dessein est de créer lesdits rapports. Il ne s'agit nullement d'une fantaisie, ni d'un « gad-get » parmi d'autres, mais d'une volonté profonde dont il n'y a pas lieu de suspecter la sincérité. pas lien de suspecter la sincérité.

L'alle rgle fondamentale de Valéry Giscard d'Estaing à une certaine pratique gaullienne s'étatt en effet manifestée par plusieurs éclats, dont les plus retentissants sont encare dans toutes les mémoires : le fameux coul mais » (10 janvier 1967) et la non moins fameuse condamnation de «l'exercice solitaire du pouvoir » (17 soût 1967).

Ansel vien n'a-t-on aucum mo-

Aussi bien n'a-t-on aucun mo-Anssi bien n'a-i-on aucum mo-tif sérieux de s'étonner lorsque dès le 19 mai 1974, jour de son élection, le nouveau président de la République adresse à M. Fran-çois Mitterrand le « salut très cordial » qu'il estime devoir au « concurrent moins heureux qui a un rôle à jouer dans le présent française ». Aussi bien apparaîtil tout naturel de lire dans le
a message au Parlement » du
30 mai : « Pour que s'exerce la
possibilité de l'alternance, l'opposition doit être à même de jouer
son rôle et d'exercer ses responsabilités... J'informerai les dirisabilités... J'informerai les dirigeants de l'opposition des éléments qui détermineront certaines grandes décisions natio-

Il ne suffit pas de souhaiter pour obtenir — même quand la vie a l'ahabitude de vous sourire — et la proposition ne provoque aucun enthousiasme. Le secrétaire général du P.C.F. fait savoir le 23 soût que si M. Giscard d'Estaing l'invite il se ren d ra auprès de lui « pour lui exposer et déjendre les revendications des travailleurs, des masses populaires, nour juire paloir les intérêts res, pour fuire valoir les intérêts de la nation ». C'est la langue de bois. Le leader socialiste ne jubile pas hui non plus. Il fait connaitre, le 2 septembre, qu'il ne faut pas compter sur lui s'il ne doit s'agir que d'une « parade mondaire.

Bien loin de renoncer, l'Elysée relance et au cours de la « réunion de presse » du 24 octobre on apprend que le président de la République « compte s'entretenir avec l'ensemble des dirigeants de la majorité et de l'opposition » des réunions internationales auxomelles il doit participer. quelles il doit participer.

La majorité est encore unie, mais l'opposition vit une phase de grande tension à la suite des élections législatives partielles des 29 septembre et 6 octobre qui viennent d'apporter la première preuve d'un rééquillibrage de la geants de l'opposition des élé-ments qui détermineront cer-taines grandes décisions natio-nales, notamment extérieures. » Aussi bien ne s'étopne-t-on pas que l'idée soit reprise et précisée dès la première « réunion de presse » du 25 juillet 1974 au cours de laquelle le chef de l'Etat

Les choses se corsent

tions entre les signataires un pro-gramme commun de gouverne-ment de la ganche. M. Gaston Defferre, maire socialiste de la ville, amplique que toute inter-prétation politique de sa rencon-tre avec le premier personnage de l'Etat « serait inexacte et abu-les Messen de gouverne-de l'Etat « serait inexacte et abu-les de l'Etat » serait meracte et abu-de l'Etat » serait meracte et abu-les de l'Etat » serait meracte et abu-de l'Etat » serait meracte et abusive ». Mais M. Marchais voit ronge et déclare le 3 mars : a Nous n'irons pas à l'Elysée, nous, les communistes, pour cau-tionner la démagogie de M. Gis-

Si démagogue il y a, il est habile, et l'on s'en aperçoit qua-rante-muit heures plus tard, lors-critique.

au cours du premier trimestre de 1975. Le 27 février, un voyage recevoir, le 20 ou le 25 dans la feclair de M. Giscard d'Estaing à matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus peu plus acides encore les relations entre les signataires du programme commun de gouvernement de la gauche M. Giscard d'Estaing à matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février ce M. Piszbin avait distractions de la gauche M. Giscard distractions de la gauche M. Giscard distractions de la gauche M. Giscard d'Estain avait distractions de la gauche M. Giscard d'Estain avait distractions de la gauche M. Giscard d'Estain avait de la gauche de la gauche de la République se déclare disposé à recevoir, le 20 ou le 25 dans la matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la gauche de la République se déclare disposé à recevoir, le 20 ou le 25 dans la matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la gauche M. Giscard d'Estaing à matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la gauche M. Giscard d'Estaing à matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la gauche M. Giscard d'Estaing à matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la République se déclare disposé à recevoir, le 20 ou le 25 dans la matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus tard, et beaucoup. Le 17 février de la matinée de la République se déclare disposé à recevoir, le 20 ou le 25 dans la matinée, un certain M. Henri Piszbin dont on repariera plus de la matinée, un certain M. Henri Piszbin de la matinée, un non sans quelque machiavaisme, que l'on est tout disposé en haut lieu à recevoir une délégation du parti communiste « conduite. comme il est normal, par son secrétaire général ». M. Marchals explose le 6 mars : aller à l'Elysée, « ce serait cautionner une politique démagogique », se prépolitique démagogique », se prê-ter à « une petite manœuvre »,

déclare envisager d'inviter MM. Marchais et Mitterrand à alors vice-président du Mouve-haite qu'ils y viennent. »

Il ne suffit pas de souhaiter pour obtenir — même quand la vie a l'ahabitude de vous sourire — et la proposition ne provoque aucun enthousiasme. Le secrétaire gènéral du P.C.F. fait savoir le 23 août que si M. Giscard

Ces accidents de parcours n'entament ni la bonne volonté ni la volonté du chef de l'Etat, qui fait entrer « décrispation » dans le vocabulaire politique de la V République à la faveur de son allocution télévisée du 30 juin 1975.

Cette insistance n'est pas du goût de tout le monde, et les gaullistes commencent à suspec-

L'obsession de l'unité

Deux ans plus tard, au lendemain des élections législatives, les audiences de mars 1978 (M. Mit-terrand, le 28, MM. Marchais et Fabre, le 30) font assurément le plus grand bruit, mais n'ont auplus grand bruit, mais n'ont au-cun effet, si ce n'est d'aviver le mécontentement du R.P.R., et à tel point q... M. Giscard d'Estaing doit préciser dès le 29, en conseil des ministres : « La recherche d'une cohabitation raisonnable entre la majorité el l'opposition doit être conduite sans compro-metire l'unité et la solidarité indispensable de la majorité.

Le 5 juillet 1978, en prélude à la réunion du Consei européen et à la conférence des sept pays industrialisés, M. Giscard d'Es-taing reçoit M. Mitterrand pour le P.S. et M. Robert Ballanger pour le P.C.F.

Le 27 avril 1979, M. Giscard relance après sa rencontre avec M. Brejnev. M. Marchais décline une invitation qui ne vise qu'à donner le change, écrit-il, sur la réalité de rotre politique et de potre action ». M. Mitterrand se déplace le 3 mai, accompagné de M. Jospin, et indique à l'issue de l'entrevue : « Nos relations avec l'U.S.S. semblent se resserrer, mais fattends de savoir ce qu'il en sera lorsque l'on parlera du désarmement nucléaire. Il y a une certaine ambiguité.

Le septennat se terminera sans l'a entendu bien souvent relever qu'il n'e pas été convié une seule fois à franchir la porte du bureau présidentiel depuis sa nomina-tion aux fonctions de secrétaire

ter le chef de l'Etat de vouloir se rapprocher des socialistes. Ce grief sera repris en cent occasions au cours des cinq années suivantes, et a ec une vivacité de plus en plus grande à partir l'evaient be; et bien rabit du 25 août 1976, date à laquelle M. Chirac se démet de ses fonctions de chef du gouvernement.

Un an exactement avant ce tournant du septennat, M. Giscournant du septemat, M. Cris-card d'Estaing avait écrit à son premier ministre pour l'inviter à « recueillir l'auts des principaux dirigeants de l'opposition » sur le plan de soutien à l'économie alors en gestation. M. Mitterrand avait fait observer séchement que le « lieu naturel » d'un débat de cette sorte, « c'est le Parlement ». M. Marchais avait repoussé « un

général du R.P.R., le 1e octo-bre 1979.

La grande et lonable entreprise de décrispation n'a en définitive réussi qu'avec M. Robert Fabre, qui, après avoir été reçu à l'Ely-sée le 30 septembre 1975, à sa demande, puis le 30 mars et le 4 août 1978, devait accepter le 4 septembre suivant une mis-sion sur le chômage, l'emploi et l'équilibre entre les régions. Le P.S. exprimait aussitôt sa « tris-tesse » et stigmatisait un « rul-liement au giscardisme mainte-nant déclaré ». Depuis, M. Fabre a été nommé médiateur.

Le résultat apparaît d'autant plus dérisoire que la tentative procédait d'une volonté proclamée tout au long de Démocratie francaise, ouvrage mis en vente le 11 octobre 1976, et sur laquelle l'auteur s'est expliqué en d'in-nombrables occasions.

En décembre 1977, fi écrit encore dans la préface de Démoencore camp la prelice de Demo-cratie française, réédité en Livre de poche : « Même s'il n'est pas proche, le temps viendra où le débat pourra être conduit en ter-mes non passionnés, où il portera

Le 5 décembre 1980 à Valornes. dans la Manche, il reprend le même thème : « Je m'honore d'être un libéral inquérissable... Les Français ne s'intéressent pas que querelles. Ils souhaitent une démocratie forte et paisible.

initiatives. L'affaire Fiszbin » et la visite-éclair à Marseille, évoquée antèeciair à marsenie, evoques anne-rieurement, ne sont pas seules à en porter témoignage. Une ten-tative analogue de récupération s'est produite le 9 octobre 1980, à la faveur d'un voyage à Lille et de la rencontre avec M. Pierre Mauroy, maire socialiste de la ville

On ne saurait se dissimuler. d'autre part, que les appréciations portées par le chef de l'Etat sur l'opposition aussi blen que sur le R.P.R. ne sont pas d'une par-falte constance. S'il lui arrive, on l'a vu, de leur témoigner une certaine considération, il n'en va pas de rôle dans nos institutions. pas toujours de même. Le operelle sur la taxation des plus-values, qui revage la majo-

Poniatowski, qui, le 22 octobre 1974, qualifiait le P.C.F. de a parti totalitaire de caractère fascisant » ? N'est-ce point M. Chirac qui, le 16 octobre 1975, dénonçait l'a irresponsabilité » des chefs de l'opposition ?

Une conception très restrictive de l'alternance

Les responsabilités de ces « lieutenants » ne faisant aucum doute, le chef ini-même n'a-t-il rien à se reprocher ? Force est de constater que la démarche de M. Giscard d'Estaing n'a pas été rectiligne. Elle a varié selon les circonstances et a donné plus d'une fois l'impres-sion que l'« inventeur» de la décrispation cherchait à tirer un profit personnel de ses propres

rité, conduit M. Giscard d'Es-taing à déclarer à l'intention du R.P.R., par Jacques Chancel in-terposé : « Il n'est pas question de laisser se rétablir, plus ou moins indirectement, un régime des partis » (16 juin 1976). Le 8 juillet 1977, à Carpentres, le président de la République s'élève sans aucun menagement contre e les partis politiques porteurs de division ». Le 27 janvier 1978. à Verdun-sur-le-Doubs, il n'hésite pas à affirmer que « l'application en France d'un programme com-mun d'inspiration collectiviste plongeruit la France dans le désordre économique ».

Dans ce discours, prononcé moins de trois mois avant les élections législatives, M. Giscard d'Estaing met ainsi en garde ceux qui ne feraient pas « le bon choix , mais il n'en admet pas moins: « Vous pouvez choisir l'application du programme démocratie forte et paisible. 3

Voilà men des déclarations qui portent temoignage d'une véritable obsession de l'unité nationale, mais, au terme du septennat, on est justifié à douter que tout ait été mis en ceuvre, du côté du pouvoir, pour la dissiper.

Bien avant la fin d'août 1976, moment où M. Giscard d'Estaing fait appel, en la personne de M. Raymond Barre, au plus into-

Les responsabilités de ces premier ministre, avait été caté-

premier ministre, avait été catégorique: « En aucun cas les élections législatives, quelle s qu'elles soient, ne peuvent remetire en cause l'élection présidentire en cause l'élection présidentire en cause l'élection présidentire en cause l'élection présidentielle... Les institutions de la V'République... veulent que ce soit le chef de l'Etat, avec le gouvernement qu'il nomme, qui déterminent [la] politique... M. Giscard d'Estaing apparaît, ini, infiniment plus libéral et plus « ouvert », mais on ne tarde pas à comprendre que sa conception de l'alternance est en fait fort restrictive. Une fois les élections législatives gagnées par la majorité sortante, le président de la République déclare en effet, le 28 septembre 1978, à l'occasion de la célévation du vingtième amiversaire de la Constitution : « Mon rôle est de ne laisser aucun de [cea] partis faire le moindre pas vers l'afjaiblissement des institutions, et notamment de celles qui exercent le pouvoir exécutif... Les partis sont nécessaires à la vie démocratique. Je rappelle qu'ils n'ont, par contre, pas de rôle dans nos institutions. »

On revient ainsi aux analyses que le proisième président de la V° République avait faites à

diverses reprises. Le 21 mai 1976, lorsque, à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unia, il avait expliqué, à Washington, que, élu pour sept ans, il « resteruit en jonctions pendant ces sept ans ». Ou encore, le 17 octobre de la même année. lorsque, devant le Club de la presse d'Europe 1, il avait concédé qu'une allernance avec une social-démocratie pourrait etre envisagée », mais avait aus-sitôt ajouté : « A l'heure actuelle... il n'y a pas de proposition social-démocrate pour la France.»

M. Giscard d'Estaing est-il sincère, est-il lui-même lorsqu'il tient de tels propos, ou lorsqu'il se plaît à affirmer, une fois douque, pour le président de la République, celles et ceux qui ont voté socialiste dimanche, cel-les et ceux nu oni voté commu-niste, sont des Françaises et des Français comme les autres, mem-

# Correspondance assurée.

RAFRIQUE LA MEME COMPAGNIE POUR ALLER EN AFRIQUE ET A TRAVERS L'AFRIQUE NOIRE.

# DOSSIER DU SEPTENNAT

# **Projets sans suite**

E début du septennat de M. Giscard d'Estaing a été marqué par l'annonce de plusieurs initiatives visant à traduire dans les faits la volonté de - décrispation - et d'- ouverture - du président de la Répu-Asno, et nov vois de consèquence. à élargir les droits de

Sur trois réformes - tests dûment annoncées (la limitation du cumul des mandats électifs, le financement des partis polltiques at l'instauration d'un acrutin proportionnel aux élections municipales dans les villes de plus de trente mille habitants), les intentions affichées par M. Giscard d'Estaing n'ont

De même en octobre 1974, M. Giscard d'Estaing a-t-il dû renoncer à faire inscrire à l'ordre du jour du Congrès du Parlement la projet de loi sur les suppléants de ministres, la majorità requise des trois cinquièmes n'ayant ou être atteinte

au Sénat en raison de l'hostilité d'une partie du R.P.R. à ce texte.

On en reste également au statu quo en ce qui concerne la durée du mandat présidentiel. Alors que, candidat, M. Giscard d'Estaino s'était prononcé pour l'abrègement de ce mandat, il estime le 18 juin 1976 que la question = n'est pes d'actua-lité ». En juillet 1978, il déclare que si l'on décidait - une durés brève - on rendrait - un meuvais service » à la France.

Tenant compte de l'opposition du R.P.R., le chet de l'Etat

renoncera à déposer un projet de réforme constitutionnelle destiné à lui permettre de prendre la perole devant les parlede la méfiance de l'opposition qu'une autre réforme constitutionnelle sur le - statut - de l'opposition, envisagée par le président de la République en août 1974, ne verra jamais le

LES <AFFAIRES>

# Des amis encombrants

DES amis encombrants. Ainsi pourrait-on résumer es saffaires qui ont émaillé la chronique lors des deux derniers tiers du septennat.

Ancien ami devenu d'une fre-Ancien am devenu d'une tre-quentation délicate, ce député de l'Eure, Jean de Broglie, qui tombe, le 24 décembre 1978, sous les balles d'un tueur recruté par un ins-pecteur de police lui-même com-mandité, dir-il, par des hommes d'affaires douteux. Encombrant, cet ami empereur de Centratembre 1979 et dont, le 10 octobre suivant, le Canard enchainé revélera qu'il a fait don à M. Giscard d'Estaing de plaquettes de diamants. Encombrant pour le ministre du travail et de la participation de l'époque, cet Henri Tournet dont l'inculpation, en juin 1979, sera la première étape apparente d'un drame qui aboutira au suicide de Bobert Boulin le 20 octobre suivant. le 29 octobre suivant-

Les amis encombrants et les témoins génants ou trop bavards. Génant, cet inspecteur de police. Michel Roux, qui révèle, en avril

1980, que les plus hautes autorités de la police étaient au courant, dés avril et septembre 1976 des projets de meurtre visant Jean de Broglie. Génant, ce Tournet qui parie beaucoup, mais qui sait se faire discret lorsqu'il s'agit, en octobre 1980, de s'éclipser opportunément aux Baléares pour ne pas comparaître devant la cour d'assises qui doit juger l'affaire des terrains de Ramatuelle Plus que gênant, odieux, ce Jean-Bedel Bokassa qui, de sa résidence — pas très bien surveillée — d'Abidjan, téléphone en septembre 1980 au Canard enchainé pour confirmer l'essentiel de ses révélations sur l'affaire des diamants. Aussi encombrant détenu que libre, ce Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ce Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ce Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ce Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey, ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur d'Indochine, devenu que libre, ca Roger Delpey ancien baroudeur

La mort de Jean de Breglie

Résumons les faits.

Jean de Broglie, l'ancien ministre assassiné, brassait des affaires peu claires en llaison avec des hommes qui n'étaient pas des enfants de chœur. Il en est mort le 24 décembre 1976. Cinq jours après, le ministre de l'intérieur. alors M. Pomatowski, un autre ami du président, déclare que « le coup de flet est complet » et l'affaire élucidée. Trois ans et demi plus tard, le Canard enchai-Résumons les faits. dem plus tard le Canard enchai-né révèle l'existence de deux rap-ports de police, antérieure au la prescriptio meurtre. M Poniatowski se dé-fend et affirme qu'il n'en a pas eu connaissance avant le crime.

Les diamants de Bokassa A partir d'octobre 1979, et à finances, foppose un démenti ntervalles plus ou moins régu-ilers, le Canard enchaîné va sant. » Il cancint qu'il faut « lais-publier plusieurs documents set les choses basses mourir de attestant, selon lui, que M. Gis-leur propre poison » A partir d'octobre 1979, et à intervalles plus ou moins règu-liers, le Canard enchaîné va publier plusieurs documents att-stant, selon lui que M. Giscard d'Estaing a reçu des diamants de Bokassa à différentes prévides programment alors april périodes, notamment alors qu'il était ministre des finances, mais aussi en juillet 1974, au début de son septennat. Les premiers do-cuments suscitent un large écho dans la presse internationale. Le 10 octobre 1979, au matin, l'Ely-

sée dit qu'li n'y a rien à en dire. Dans 14 soirée, un communique évoque la spratique des cadeaux diplomatiques» et af-firme que, dan, le cas du Cen-trafrioue, ils sn'on; en aucun cas ni le caractère ni la valeur qui ont été mentionnés par cer-tains orgenés de presse ». Le Canard enchaîns parlait de plaquettes d'une valeur de 1 mil-lion de francs.)

Une semaine plus tard, on anomice que M. Giscard d'Esand ince que M. Giscard d'Estaing e fera justice de ce sujet
le moment venu et dans des
conditions qui répondent à la
confiance que lui font les Francuis ». Encore dix jours, et le
chef de l'Etat déclare à des
journalistes de la télévision : « A
la question que vous m'avez
posée sur la voleur de ce que
f'aurais reçu comme ministre des

declare à l'Assemblée nationale, le 7 novembre 1979, M. Raymond la procédure en affirmant que le Barre, il y a une affaire Tournet-Groult (1). Sur le moment, on peut le penser. Dès l'anonce de condamnera un notaire à cinq ans le mont du ministre acris sur de condamnera un notaire à cinq ans de contrar avec cursis et M. Tournet de ministre acris sur de condamnera un notaire à cinq ans de contrar avec cursis et M. Tournet de ministre de condamnera un notaire à cinq ans le 7 novembre 1979, M. Raymond Barre, il y a une affaire Tournet-Groult (1).» Sur le moment, on peut le penser. Dès l'anonce de la mort du ministre — qui suscite une émotion unanime, — des journaux (dont le Monde et le Canard enchainé) sont mis en cause pour avoir publié des articles sur l'affaire des terrains de Ramatuelle, vèritable mêli - mélo jur. ilco - politico - immobilier. Vingt-quatre heures plus tard. Vingt - quatre heures plus tard. l'A.F.P. reçoit une lettre posthume de Robert Boulin, qui accuse le juge d'instruction, M. Renaud Van juge d'instruction, M. Renaud Van Ruymbeke, l'in cui pé, M. Henri Tournet, et la « colliusor evidente » avec ces deux hommes « de certums milieux politiques, où, hélas! mes propres amus ne sont pas exclus». Il fustige aussi M. Peyrefitte : « Le dépotement dans la révétation du serret de l'instruction laisse froid un garde des scenux plus préoccupé de sa carrière que du bon fonctionnement de la justice. » Le débat glisse ainsi du dom a in e de la députolègie journalistique à celui de la politique, surtout quand le R.P.R. est accusé d'avoir ébruté l'affaire pour écarter Robert Bou-

Entire en décembre 1989 la prise de pointrée du groupe Haprise de pointrée du groupe Hachette : explone du Journal du donne du des commandes par des parties de Journal du donne du groupe : par Marra, associé du groupe filipacent, a continne de les parties de la calonnie ; par l'approprié de la grande mutation des moyens de la grande mutation des moyens de communication, à partir de la propriét de la grande mutation de moyens de communication, à partir de la propriét de la grande mutation de moyens de communication, à partir de la présent de la propriét de la proprié

Sur l'initiative des socialistes, au printemps de 1980, une commis-sion parlementaire spèciale se sion patiementaire speciale se cèunira pour examiner l'éventualité d'une traduction de M. Poulatowski devant la Haute Cour de 
justice. En janvier 1931 la commission, dont le rapporteur est 
M. Gérard Longuet (U.D.F.), 
ancien collaborateur de M. Poniatowski au ministère de l'intérieur, 
conclurs. À la majorité, que rien conclura, à la majorité, que rien ce peut être reproché à l'ancien ministre qui ne soit couvert par la prescription. Le meurèrer de Jean de Broglie, plus de quatre ans après son crime, n'a toujours pas été incé

leur propre poison s

Un peu plus tard, après de nouveaux documents, on parlera de faux. Argument qui ne vandra plus lorsque, en septembre 1930, le Canard enchainé publiera pne interview téléphonique c'es le très sec « Je pous en prie! », le 27 janvier 1981, en réplique à une question d'Alain Duhamei sur le sujet lors d'une émission télévisée. Entretemps, le 25 novembre 1930, M. Pontatowski avait annoncé que le président, « quand û recouvern sa liberté (...) répondra à toute une série de ques'ions ». Il avait ajouté : « Je pense même que sa réponse sera assez rude. » Enfin. d'ec la rant sa candidature, le 2 mars, M. Giscard d'Estaing fait sans doute allusion à cette affaire lorsqu'il affirme qu'à partir d'avril lorsqu'il affirme qu'à partir d'avril lorsqu'il affirme qu'à partir d'avril

il va ponvoir « dire ce qu'il a dans l'esprit et sur le cœur». M. Roger Delpey, le mémoria-liste de Bokassa, écroué pendant près de sept mois à la prison de la Santé, et chez qui de nombreux documents ont été satsis (mais il en avait mis en lieu sûr), ne sait toujours pas, à ce jour, quand il

Le spicide de Robert Boulin

condamnera un notaire à cinq ans de prison avec sursis, et M. Tournet, par contumace, le 17 novembre 1980, à quinze ans de réclusion. Mais, trois mois et demi après cette condamnation, la justice n'a toujours pas reussi à mettre au point le dossier réclamant à l'Espagne l'extractition de M. Tournet.

M Tournet.

Quant à la mémoire de Robert
Boulin, blen que toute action
publique soit impossible, elle a
été ternie par les affirmations des
magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen
qui ont pu parier d'a imposizre
commune ventre le défunt et son
ancien ami, une impostare « qui
jera de la simple simulation de
vente entre ces deux personnes
un jaux en écritures publiques »,
La 'amilie Boulin intentera une
action au sujet de la divulgation
de cet arrêt accusateur avant le
procès.

Après le suicide du munistre,

Après - le suicide du ministre, députologie journalistique à celui de la politique, surtout quand le R.P.R. est accusé d'avoir éputité l'Evangle, avait dit. le 7 novembre l'affaire pour écarter Robert Boulin, ce gauilliste historique dont on mirmuralit afors qu'il avait des chances de remplacer M. Barre.

La justice lavera le R.P.R. de cette accusation. Le Conseil supérite de la magistrature lavera, l'opinion?

Le rôle de la justice...

eté paroien le rement neite deux de leur retent le soment, ne peut être l'affaire des diamants. La coutre faite Op s'accorde en général pution demandée à la justice en à penser on les Français notamirevanche à été fréquence en apropriée province, se sont plus sodes de l'affaire. Delpey, pour amuse qu'actiones de l'affaire sous faits (et sagnés) à des journaire que semidaisés de l'affaire Bouin comme des les coustes du chief en faire de l'affaire de l'affai

rique, c'est finalement l'affaire la moins tragique, celle des diamants, qui a le pius entamé le crédit personnel de M. Giscard d'Estaing, notamment à l'etranger. Le relatif désintérêt de l'opinion explique peut-être que les partis d'opposition aient réagi, dans la plupart des cas, avec mesure aux polemiques et aux drames Dans le cas du suicide de Robert Boulin, ce sont les déchirements de la majorité qui ont dominé, pen dant quelques semaines, le débat. Le P.C. et le P.S. se sont opposés sur la manière de répondre à cette situation; le P.C. ayant d'abord choisi selon la formule de M. Marchais en 1978 de « releter termement, catégorquement, les instructions, le mensonge, la calomnie, la manipulation, l'attaque personnelle », comme armes du combat politique. Et il prêta sa voix à ceux qui reprochatent alors son attitude à une partie de la presse. Plus tard le P.C. changea de ton et, le 20 janvier 1981. M. Merchais mit personnellement en cause le chef de l'Etat et dénonça e la République des châteaux et des cadeaux » et « l'Etat des cousins et des copains ».

Le P.S. au contraire prendra l'initiative du débat pariemen-Le P.S. au contraire prendra l'initiative du débat pariementaire sur l'affaire Boulin comme, en 1980, li sera à l'origine de la commission spéciale au sujet de M. Poniatowski. Il le fera pourtant sans s'engager à fond et les déclarations de M. Mitterrand seront rares et prudentes. Dans l'affaire des diamants — qui aura beaucoup trainé en longueur — le patiente des digmants — qui aura beaucoup trainé en longueur — le P.C. sera d'une grande discrétion tandis que le P.S. paraîtra jusqu'au bout répugner à en faire un cheval de bataille contre le

.... et celui de la presse

Les hésitations du P.S., le refus de principe des communistes, les menaces vite reprises des gaul-listes (notamment dans l'épisode parlementaire de l'affaire de Bro-gile) ont paru s'expliquer par une sorte de consensus du milleu poli-

Jean de Broglie et permis la récouverture du dossier ; c'est encore l'hebdomadaire satirique qui, repris par le Monde et de nombreux journaux, a lancé l'affaire des diamants ; c'est toujours le Canard enchaîné mais aussi Minute et le Monde qui publieront les premiers articles sur l'affaire de Ramavueile. La presse aura fait èmerger des faits des aura fait èmerger des faits, des documents, des procèdures et des personnages cachès. Mais le relais politique ne sera guère pris par les partis, soit en raison de la gene expliquée plus haut, soit en raison de l'insuffisance — au regard des problèmes du temps — des « scandales » ainsi dévoi-

des « scandates » aires uevor-lés.
Les affaires du septennat au-raient pu être l'occasion de débats de fond sur des thèmes impor-lant la requeste et l'arreent. de 10nd sur des thèmes impor-tants : le pouvoir et l'argent, la France et l'Afrique, le fonction-nement de la justice et ceiun de la police. Ils n'auront été qu'amorcés. Le flou a été de ri-gueur et le « besoin de clarté », dont la Nation du 9 décembre 1980 écrivait qu'il « se con/ond avec l'intérét national », sera lar-gement resté à l'état de besoin

(1) En juillet 1980, M. Poulatowski dira « propos de sa mise en cause par les socialistes : e Il u'y a par d'ajtaire Poulatowski, il y a une aljaire du part socialiste.) (2) Un sondage de l'IFOP pour les Nouvelles itteraires du 19-26 février 1981, railisé du 26 au 31 jauvier auprès d'un echancilion de 1803 personnes, a montré que l' « affaire » des diamants n'avait d'influence que sur 4 2 des Français 2 3 affirment que l'affaire les détourners de voter pour M. Giscart d'Estaing, mais 2 % affirment que les juicters, alors qu'ils n'en avaient pas l'intention. Toptéria, 3 % des prisonnes inderrogés éstiment que les « sommétés » out été « plus graves » sous le septemnat d' M. Giscard d'Estaing qu'à l'époque de G. Fompidon et 22 & qu'à l'époque de C. G. Fompidon et 22 & qu'à l'époque de C. G. Fompidon et 22 & qu'à l'époque de C. G. Fompidon et 22 & qu'à l'époque de C. G. Fompidon et 20 de l'époque de C. G. Fompidon et 20 de l'appending de l'époque de C. G. Fompidon et 20 de l'époqu

Prochain dossier STORETE ET CULTURE

SÉJOURS ÉTÉ 81

JEUNES et ADULTES Places en nombre limité Rene des mointenant

RADIO-TÉLÉVISION

# Le contrôle, toujours

I n'est pas de jour où commu-nistes et socialistes ne dénon-L cent avec vigueur a ja main-mise appesantie du pouvoir sur les movens d'information » (1) ou « la domestication continue de l'inau aumestication continue de l'in-formation dans notre pays » (2), en particulier à la radio et à la télévision. Réponse des giscar-diens : « Jamais depuis les origi-nes de la V° République il n'y a eu de période où l'information a été plus libre, dans sa dioersité comme dans son volume que comme dans son volume, que depuis 1974 » (3). Ni les uns ni les autres ne manquent d'argu-

Les premiers ont beau jeu de rappoier que des fidèles du chef de l'Etat ont été places systématiquement aux postes de comman-de (4), sur les chaînes nationales comme sur les postes périphéri-ques, que le plus indépendant d'entre eux M. Marcel Julian, a dû céder son fauteuil, au bout de trois ans, à un haut fonctionnaire modèle, M. Maurice Ulrich, et que le président de la République a pu, comme par le passé, utiliser radio-télévision, intervenant en particulier hors des temps d'encampagne électorale de 1978.

Les partisans de M. Giscard d'Estaing répliquent, non sans d'Estaing répliquent, non sans (encore que la ctradition » en pas complètement disparu) que la pas complètement disparul que la pas complèteme tenne officiels à l'occasion de la d'Estaing répliquent, non sans raison, que la «tradition» en France depuis la Libération a toujours été de nommer à la direction de la radio-télévision des personnalités présentant « des garanties de loyauté » (3) et que, au moins depuis 1974, la plupart présentent aussi des garan-ties de professionnalisme. Ils ajoutent que ces responsables ont porte-parole de la majorité silen-

assuré scrupuleusement l'égale représentation des divers cou-rants de pensée, comme l'atteste l'échec du comité de surveillance créé par la gauche, en 1976, sous la présidence de Mme Edmonde dance des présidents mis à leur tète, a refusè de faire des orga-nismes nationaux de radio et de télévision e la voix de la France », selon la formule de Georges Pompidou, explicitement rejetée par son successeur.

Il est vrai que la gauche a eu, plus qu'auparavant, accès an petit écran, que la propagande s'est faite moins directe, qu'un ton nouveau, comparable à celui des grandes radios commerciales, d'une autre nature, a été percep-tible sur les ondes officielles.

Cependant, si les méthodes ont change, le contrôle gouvernemen-tal sur le système audiovisuel ne s'est pas exercé moins efficace-ment. La répartition des temps d'antenne entre les différentes manière de présenter l'informa-tion. On a renoncé à asséner autoritairement des vérités bien senties, mais on a fait en sorte de susciter des attitudes favo-rables aux thèses giscardiennes.

cieuse, a incarné cet état d'esprit A l'inverse, lors d'un reportage sur des licenciements, face aux argu-ments techniques des experts, les discours de la gauche apparai-tront comme politisés, donc dévaiorisés, l'orientation générale des programmes, inspirée par une extrême prudence, étant à la dépolitisation. Une autre radio, une autre télévision, étaient-elles possibles?

Le gouvernement n'a pas voulu tenter l'expérience : face aux revendications des radios « libres », il a cholsi de s'en renir strictement su principe du mono-pole. Il n'a pas non plus cherchie à développer les réseaux câblés qui auraient rendu possibles des pratiques communantaires. Bref il a maintenu l'ordre, à l'intérieur de l'appareil (en limitant notam-ment le droit de grève) comme à l'extérieur, tout en se préparant à accueillir, pour mieux les mettre à son service. les techniques non-relles de communication velles de communication.

(1) Rapport de la commission d'enquête sur les conditions de l'information publique, Assemblés nationale, n° 1283, septembre 1979, déclaration des députés communistes membres de la commission.

(2) Poid., déclaration des commissires socialistes et apparentés.

(3) Poid., déclaration des commissires appartenant au groupe Union pour la démocratie française.

(4) En particulier trois anciens collaborateurs de M. Valéry Gracard d'Estaing à l'Elysée, MM. Xavier Gouyou-Beauchamps, Michel Bassi et Yves Cannac, nommés respectivement à la tête de la Softrad (qui contrôle Europe I et Radio-Monte-Carlo), de Eadio-Monte-Carlo et de l'agence Ravas (qui contrôle E.T.L.).

PRESSE

# Le conflit du «Parisien libéré» et le «phénomène Hersant»

Dans le secteur de la presse écrite, aucun septennat depuis la Libération n'a depuis la Literation de connu d'évenements aussi impor-tants et nombreux que celui qui s'achère. Si tous ne sont pas imputables directement, a la suchere. Si tous de sont pass imputables, directement, a la volonté de M. Giscard d'Estaing, ceux que nous allons rappeler icl n'ont pu échapper à son atten-

Ainsi le conflit du Parisien libéré, éclatant en mars 1975 et qui durera près de deux ans et demi ! Sur les faits, la controverse reste entière: « C'est Amaury qui a mis le seu aux poudres! ». « C'est le Syndicai du livre C G.T. qui ne voulait rien entendre's. Sur le fond, la volonte incontes-table d'Emilen Amaury, presi-dent-directeur genéral du Pari-sien ilbéré, décède depuis, de sainen ilbere, decide depuis, de saisir l'ocassion pour en finir une
bonne fois avec le carcan a syndical, imposé, poir la C.G.T.,
notaminatio le monopole d'embauché et les contraintes des
annères techniques.
Le fair que le président de la
République dit accepté, en plein dressee sur les Champs-Eines pour l'arrivée de Tour de France pour l'arrivée de Tour de France 1975 aux 70ke d'Amillen Amaury — co-organisateur de l'épreuve — n'était pas dépuis de signification collètime.

C'est également en juillet 1975 que M. Robert Hersant, député de l'Oise — par alleurs proprié-taire ou actionnaître principai de douze quotidiens de province, fait son entrée sur la grande scène parisienne : il rachète le Figaro à M. Jean Prouvost, qui hancelé par ses banquiers crean-ciers, cherche à vendre le titre ciers, cherche a vendre e litte prestigieux du rond-point des que entre le Figura e l'Aurore est Champs-Elysées pour tenter de des entre le Figura e l'Aurore est champs-Elysées pour tenter de des entre le Figura e l'Aurore est consumer le reste du échampe l'Aurore est convention signée « dans le respect absolu de l'indépendance »

Même si les candidats au ra-chat ne sont pas legion, M. Ro-bert Hersant va benéficier d'un patronage precieux: Mme Marie-France Garaud, alors conseilière de M. Jacques Chirac, premier ministre sera la bonne fée au-près des banques qui aideront pussamment à l'opération, mal-pré la résistance de la rédection gré la résistance de la rédaction. Lorsque, debut juillet 1976, M. Paul Winkler acquiert à son M. Paul. Winkier acquiert à son tour France-Soir — en le rachetant à FEP. (filiale d'Hachette). — on ne croît guère à un nouveau progrès dans la « réaistible ascension » de M. Robert Hersant qui, dès le 17 / ul., réussit pourtant à partager le capital de France-Soir avec son nouveau proprieture. Cette fois ancore, maigré les protestations et la grève de la redaction. M. Robert Hersant — en depit d'une violation fiagrante de l'ordonnance d'août 1944 interdisant les cumuls de Airesque la foi de l'argent ét le droit de propriété. Deux ans plus tard. l'ecroniement da l'empire Boussac office à M. Hersant une nouveile occasion de montrer son habileté fan a sa Hersant line nouvelle occa-sion de montrer son habileté: En-juillet 1973, le quotidien l'Aurorg est rathète par un groupe Charle-mes d'affaires présidé gas-M: Marce: Fournier, P.-D. Grade mégasins Carrefour, L'opération e été montée par Victor Chapot, conseiller à l'Elyèse, pour éviter conseiller à l'Elyèse, pour éviter conseiller à l'Elyèse, pour éviter conseiller à l'Étysée, pour éviter que ce quotidien ne tombe entre les mains de M Marcel Dussault. 
« trop RPR, ».

Cependant le P.-D G. placé à la tête de France ilbre, société éditrice de l'Aurore let de Paris-Turb, est M Pierre Jamon, un des hommes de confiance de M Hersent. Des le 14 septembre, un accord de coopération technique entre le France et l'Aurore est

des journaux concernés. L'Aurore déjà ma: en point, est, en lait, à la merci de M. Hersant, qui a pour objectif je transférer sa clientèle sur le Figuro. En décembre 1979, la moitié des

effectifs rédactionnels de l'Aurore sont menacès de licenciement tandis que l'uniformisation des rubriques avec celles du Figaro se poursuit méthodiquement. En juillet 1980 au titre près et à un editoria; en page une l'absorp-tion de l'Aurore par le Figure est

Au-delà de ces deux èvémements majeurs, on me saurait oublier le lancement, en septembre 1977, du quotidien J'injorme. Destiné à concurrencer le Monde, diregé par l'ancien manistre Joseph Fontenet, le journa dispose de 20 millions de 1 rancs, génereusement, fournis, par plusieurs industrieis et hommés d'affatres, dont certains ont dejà participé au lancement du Temps de Paris en 1956 Comme son devancer. J'injorme, de réussit pas à s'imposer et renonce à paraître dès le 17 décembre 1977.

Ce dossier a été réalisé avec le concours de Ray mond BARRILLON, Gleide DURIEUX Brum FRANDAT, André LAURENS et Thomas, FERENCZI. Le Monde

# société

SÉVÈRES CONDAMNATIONS CONTRE LES MÉDECINS DE LA PERGOLA

# Le jugement rendu est le plus rigoureux depuis la loi sur l'interruption de grossesse

C'est un jugement sévère qu'a rendu, mercredi 4 mars, la seizième chambre correctionnelle de Paris présidée par M. Christian Jacquet dans l'affaire de la clinique de la Pergola où avaient été pratiqués des avortements illégaux, c'est à dire au delà des dix semaines suivant le début de la grossesse autori-sées par la loi française (nos dernières éditions).

Au terme de soixante-dix pages d'attendus, le tribunal a condamné le docteur Aime Mar-chand, directeur de la clinique, chand, directeur de la clinique, à six ans d'emprisonnement, 120 000 F d'amende et à l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de médecin : le docteur André Gilloux, prevenu notamment d'avoir pratiqué au moins deux avortements à plus de cite projet de grosses se moins deux avortements à plus de cinq mois de grossesse, à cinq ans d'emprisonnement, 100 000 F d'amende et incapacité absolue d'exercer la médecine; le docteur Jacques Mazeyrat, considéré comme le crabatteur » de la clinique, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, 60 000 F d'amende et six ans de suspension de l'exercice de sa profes-

d'amende et six ans de suspension de l'exercice de sa profession. Senls ces trois médecins
avaient comparu détenus.
Pour les prévenus libres, le
procureur de la République.
M. Jean Archambault, avait précisé qu'il ne souhaitait pas leur
incarcération. Le docteur MarieOdile Wargnier, anesthésiste, est
aussi condamnée à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et d'emprisonnement avec sursis et quinze ans de suspension; le docteur Aziza Benkirane, elle aussi anesthésiste, à un an demprisonnement avec sursis et cinq ans de suspension, tout comme le docteur Mihail Popescu, chi-

rurgien. Enfin. les docteurs Guy Frenenfin, les docteurs Guy Fren-denberg et Hector Boccara, qui ne travaillent pas à la Per-gola et pour lesquels est seu-lement retenue la « complicaté d'avortements illégaux », sont respectivement condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20000 F d'amende, cinq ans de suspension et un an d'emprisonnement, avec sursis d'emprisonnement avec sursis

ssorti de cinq ans de suspension. Les familles de deux jeunes filles poursuivies elles aussi pour complicité sont reconnues coupa-

bles mais dispensées de peine.
Le consell départemental de l'ordre des médecins est débouté de sa constitution de partie civile. car, selon le tribunal, e il a certainement eu à connaître, pour d'autres fautes professionnelles, du cas de certains médecins visés dans la présente procedure, à commencer par le docteur Marchand (...) En ne beillant pas attentivement, comme c'est le devoir non seulement de l'ordre des médecins mais encore des conseils de l'ordre d'autres professions, au manitien des principes de moralité, de problié et de dévouement, indispensables à l'exercise de la profession, le conseil départemental de l'ordre des médecins a faills à sa tache et ne saurait demander reparation d'un présidice qu'il a luimmème contribué à créer ». car, selon le tribunal, « il a cer-

En revanche, la constitution de partie civile de l'Union nationale des associations familiales (U.N.F.) est déclarée recevable, et

(U.N.F.) est déclarée recevable, et les médecins condamnés devront lui verser solidairement 100 000 francs de dommages-intéréis. Pour les pelnes les plus fories, le tribunal a donc suivi le procureur de la République, qui avait requis une application de la loi « plutôt vers le haut de la fourchette », la loi prévoyant des peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement (article 317 du code pénal). Pour les plus faicode pénal). Pour les plus fai-bles, en revanche, il est alle au-delà des réquisitions de M. Jean On remarque ainsi la condam-

nation à un an d'emprisonne-ment avec sursis et cinq ans de suspension du docteur Boccara. Pour ce jeune médecin considéré à tort, lors de l'enquête, comme un associé du docteur Mazeyrat, un associé du docteur Mazeyrat, le procureur avait demandé une dispense de peine. L'ordre des médecins ne s'était pas constitué partie civile contre lui, et les débats avaient établi qu'il n'était jamais allé à la Pergola, n'avait jamais pratiqué d'avortement et se bornait à être, de temps en temps, le remplaçant du docteur Mazeyrat à son cabinet. Pour cet homme âgé detrente-deux ans. homme âgé detrente-deux ans,

devenu méderin par désir. au mépris des difficultés financières. exerçant par choix dans un quar-tier populaire the dix-huttieme arrondissement), une suspension de cinq années équivaut sans doute à une mort professionnelle.

La peine infligée au docteur La peine infligée au docteur Boccara, qui a seulement reçu trois patientes ayant rendez-vous au cabinet du docteur Mazeyrat, est identique à celle des docteurs Popescu et Benkırane, qui, eux, travaillaient à la Pergola et contre lesquels était retenue la pratique d'avortements illégaux. Bien que reconnu par le tribunai lui-même c o m m e a seulement complice a, le docteur Boccara semble condamné essentlellement en raison de la connaissance ou il en raison de la connaissance qu'il avait des activités du docteur

Mazeyrat.

Le jugement de la 16° chambre correctionnelle de Paris apparaît ainsi le plus sévère de tous ceux rendus depuis 1975, date à laquelle a été adoptée par le Parlement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. La plus lourde des treize autres condamnations prononcées depuis 1975 était celle du 11 juillet 1977. Un médecin avait été alors condamné à trente mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis et dix ans dont douze avec sursis et dix ans

Le jugement de la Pergola n'est pas encore définitif Les condamnés ont en effet décidé d'en interjeter appel, tandis que le public présent le 4 mars à la 16° chambre correctionnelle protestait contre les condamnatins

JOSYANE SAVIGNEAU.

● Le MLAC : des « boucs missaires ». — Le mouvement emissaires z. — Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC) es time, dans un communiqué publié mercredi 4 mars, que a le pouvoir a fait de ce procès un exemple et des médecins de la Pergola des boucs émissaires ». Le mouvement appelle a les femmes à manifester leur révolte », place de la République, à Paris, le samedi 7 mars, à 14 heures, à l'oc-casion de la Journée internatioAPRÈS LE JUGEMENT EN APPEL DU LEADER DE L'EX-FANE

# M. Fredriksen n'ira pas en prison

La onzième chambre de la cour d'appel de Paris. présidée par M. Jacques Hennion, a condamné, le 4 mars. M. Mark Fredriksen, fondateur de la Fédération d'action nationale et européenne (dissoute le 3 septembre 1980), à treize mois d'emprisonnement avec sursis, 3000 francs d'amende. 6000 francs de dommages et intérêts envers chacune des cinq associations partie civile (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes.

Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Comité d'action de la résistance, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Comité pour léguer l'esprit de la résistance) et aux frais d'insertion des extraits de l'arrêt dans deux journaux au choix du MRAP, le tout pour apologie de crimes de meurires, de crimes de guerre, de délits de collaboration, provocation à la baine ou la discrimination raciales (nos dernières éditions).

En première instance, le les juifs de tous les temps (...).

17 vétobre le rrèvenu avait été mous encore les Noirs ou les condamné sour es mêmes déllus mous encore les Noirs ou les condamné sour es mêmes déllus maghrèbins (...). Les événements conferionnelle à dix-huit mois la préference du prévenu pour d'emprisonnement, dont douze le salui traditionnel des Aryens par les sous france, et aux mêmes de 3000 france, et aux mêmes de salui traditionnel des Aryens proposé des avoirs peurent attendre au-delà des mondes de notre Europe des abonnes de notre de la des abonnes de notre de la des abonnes de notre de la del 1980: Le cour a écarté deux pasages su: la soixantaine qu'avait
retenus le tribuna dans les
numéros de Notre Europe, organe
de la FANE, publiés de seotembre
1979 à juin 1980 M Fredriksen
et ses défe. eurs étaient absents
lors de la letter de l'arrêt.
Dans cet, arrêt, la cour déclare
notamment : a Prennent la valeur et le ton de l'apologie, des
textes comme celvi consacré au
lancement d'un « opéra » exaitant
le führer » Le celus gloriunt

lancament d'un « opèra » exaitant le führer « Le celus glorssant le sympathique » organisation revenduquant « l'éllmination » d'ul. prêt » progressiste » « l'ou le « début d'incendie provoque dans la maison d'un milibant communiste à Vesoul.

s tant communiste à Vesoul. s Paul Cacheux. s L'arrêt l'adique : L'ammense majorité des textes poursuivis voue i la derision non seulement

M Jean-Yves Pellay, ancien garde du corps de M Predriksen, a été remis en liberté le mardi 3 mars par décision de M Guy Joly, juge d'instruction à Paris. M Pellay avait été écroué le 4 décembre 1980 et inculpe « d'in-traction à la législation sur les armes et les munitions ». Les policter- avaient decouvert chez lui un pistolet-mitrailleur M Pelisy avait affirme être un juif inflitre dans l'ex-FANE Tribune nuve avait déclaré que l'Organisation juive de défense était à l'origine de cette infiltration (le Monde du les janvier).

te saiul traditionnel des Aryens bras levé : au: ovverte opposé au geste du point levé (...). Ses écrits peuvent atteindre au-delà des abonnes de votre Europe des lecteurs d'occasion qui y puise-ront des molifs multiples de mépris, votre de haine (...). Les texies presentent essentiellement les nuis comme des imposteurs (\_!, des cupides (\_!, des vindicalifs. >

La cour précise les motifs de la condamnation : « Le prévenu, dans une époque où les ferments de nioterce demeurent nombreux. ne veut bénéficier d'un examen libéral des textes par lui disfusés dans le public car ses écrits tenaent a ruine les concepts qui sont la vie communautaire des sociées modernes. Certes, et les conseils des partie, civiles ont tenu à la ouligner eux-mêmes, nul auteur de vamphlet n'a été nul auteur de camphlet n'a été concimié en France depuis pluide dit ans, en raison de ses seuls écrits, a des peine: autres que pécuniaires n, mais « la haine distilée mois aprè, mois par Fredriksen à tendroit d'une des composantes de la communauté française le, plus éprocuées au cours des années 1940-1945 ne peut être combattue que par l'exemplarité de son châtiment (...), la prévation de liberté constituant en d sit français la sanctuant en d sti français la sanc-tio adéquate des troubles graves portés à l'ordre public. »

Toutefois, la cour explique qu'elle ne peut tolérer, consciente de la mission qui lui est dévolue, que les lâches et des irresponsables aient cru pouvoir se substituer aux tribunaux et infliger à Fredriksen des sévices graves, qui, à la limite, jont de lui, pour ses ami, une espèce de

vistime de la violence ambiante. » Il s'agit de l'agression dont le prévenn a été victime à la gare de Kambouillet avant le jugement du tribuna! (le Morde du 14 octobre 1886). La coul d'appel en déduit que se toutier de trib déduit que, « en fonction des éve-nements relatés ci-dessus, il convient d'accorder à Fredriksen le bénéfice de la loi de sursis

(1) N.D.L.B. — A propos de l'assassinat d'un prêtre au Salvador, Notre Europe écrivait : 4 Une sympathique union guerrière blanche, très active ces derniers temps, a rerendique l'élimination d'un prêtre progressiste. »

#### LE MRAP ET LE RENOUVEAU JUIF SONT ÉTONNÉS

Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, partie civile contre M. Fredriksen. est « surpris » que le leader de l'ex-FANE bénéticie d'un sursis complet, sous prétexte qu'il a été victime de « sévices » de la part d'« irresponsables ». Le MRAP. qui condamne ce « type d'agres-sion », estime néanmoins qu'elle est « sans rapport avec l'objet du procès ». Il considère que la condamnation « sans jasse » des « racistes » est « un moyen d'éclairer Fensemble de l'opinion publique et de prévenir l'exten-sion de ce mal dans notre société ».

De son côté, le Renouveau juif a pris connaissance avec « étonnement » de l'arrêt de la cour d'appel, et « craint vivement » que « certains de nos tribunaux, en banalisant le racisme. Pantisémitisme et les néo-nazismes, puissent permettre impunément l'expression de ces idéologies ».

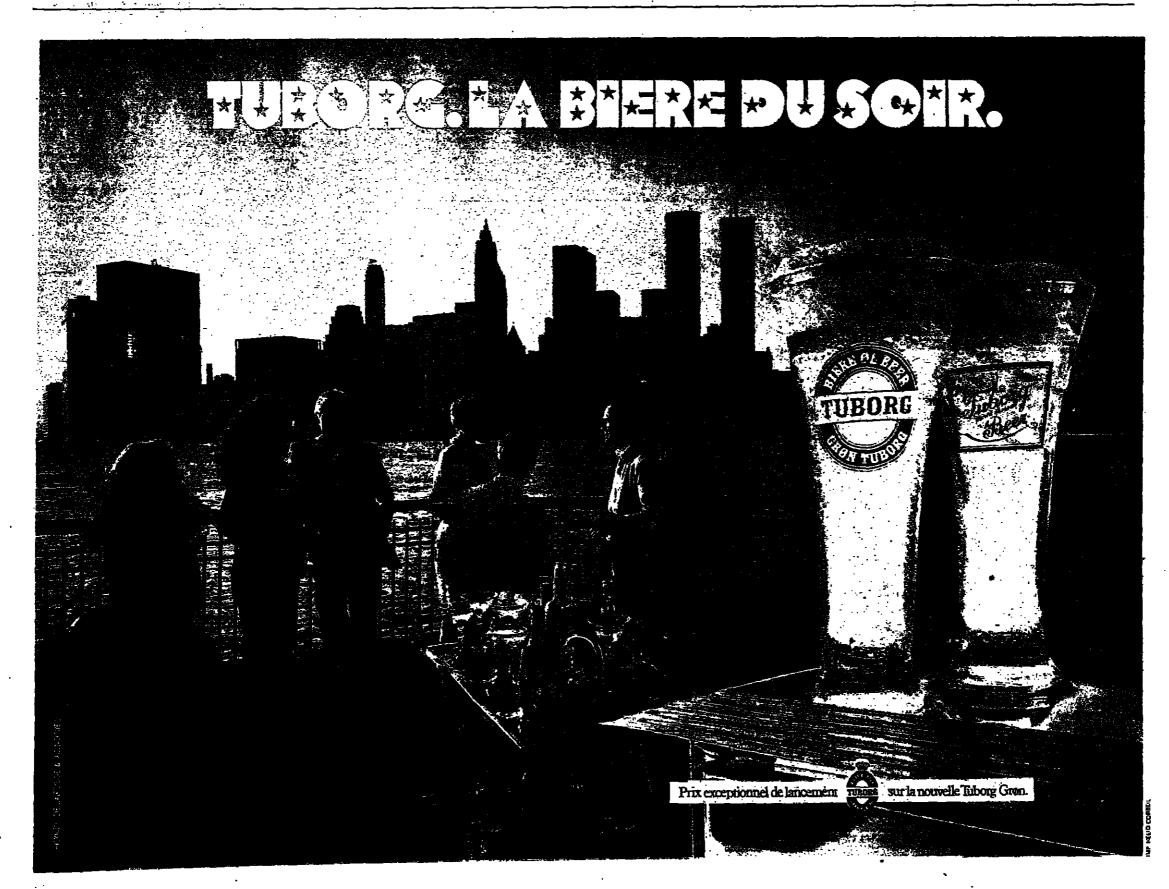

e, celle des de le plus en anne le plus en anne le sel de M Giscard mment à l'etranger tesmeret de l'opipeu-être que idestinicate de l'estantes de s copans s.

I contraire prendra
I contraire prendra
I débat pariemenfaire Boulin comme
era à l'origine de la
speciale au sujet de
ski. Il le fera pour
ngager à fond et le
de M. Milterand
et prudentes. Dans
diamants — qui aura
liné en longueur — le
me grande diamants

cions do PS. le leius des communistes les entreprisés des sau-minent dans l'ep sode ré de l'éliaire de Bro-tit s'expliquer par las seasur du milieu poli-sens du milieu polisur le risque pour taques personnelles et mulé de se preminar institut, toujours par maiadresses et des charun commet dans

maque que la cosse

pe grande discretion e PS. peraltra jus-rapugner à en faire la bateille contre le

# 44 IZ Presse

pentre des po em ques asse + dans les tres de accupent. C'est le haine - non a usite, - qui s rève e l'ex-tameux rapporti sir frustie est permis la du d'ausier : c'est en-madaire satirione qui le Maude et de nomlaux, a fance Caffaire ris : ces tou ours le 71.1. le Monde que probe-premiers arione su Ramatuelle La prese merger de la ce des procedures et des sich ties. Mos le réas e era gire and an set en name it a nee plus bout some finantinance - in problèmes do lens andams alors cero-

ires du seniencai bonnote et annote que person A POLE The Property of the Property o Interest de la comme de la com a hearth ele à l'était

MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF

N.3.3

Au sommaire du prochain numéro :

#### LES MÉSAVENTURES DES « REPRENEURS » D'ENTREPRISE

Galvanisés par les sermons officiels, des cadres quittent leur entreprise pour en « reprendre » une autre en difficulté. C'est bien souvent un écheç.

Enquête de François Cazenave

#### LESZEK KOLAKOWSKI UN POLONAIS SANS DIEU NI MARX

Leszek Kolakowski est le plus grand philosophe polonais d'aujourd'hui. Exclu du parti communiste en 1968, il se veut athée et anticommuniste.

Interview de Pascal Bruckner

POUVANT ETRE VENDUS A LA PIECE OU PAR LOTS à partir de 2.5 () Frs

CERTIFICAT DORIGINE & PHOTO

Certaines pièces sont de collection - CREDIT GRATUIT et immédiat sur demande

La plupart des tapis bénéficient actuellement de la SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE

La vente aura lieu <u>tous les jours de 10 h à 19 h DIMANCHE inclus</u> + nocturne du <u>lundi au vendredi de 21 h à 23 h</u> dans les entrepôts du :

COMPTOIR FRANCE ORIENT

15, RUE DIEU 75010 PARIS, METRO: REPUBLIQUE

Tél.: 239,32,00 - Télex 680 669 VENTE PAR LOTS AUX PROFESSIONNELS SUR JUSTIFICATION DE LEUR COMMERCE

entièrement faits main, en laine, laine et soie, et soie naturelle, accompagnés du

# JUSTICE

L'affaire de Cœur Assistance

#### UNE LETTRE DE M. BERNARD TAPIE

Après la publication, dans le Monde du 5 février, d'un article intitulé « M. Tapie répondra en juin de la déconfiture de Cœur Assistance », nous avons reçu de M. Bernard Taple la lettre sui-

corrigez votre

myopie

Male mail Les tentilles de contact

Ysoptic sont légères, perméables: elles se remplissent (à 70 %) de la fine couche de liquide laccymal qui recouvre l'œil et sur lequel elles reposent. C'est ce qui les

rend souples et c'est pourquoi elles sont si confortables.

YSOPTIC

Le spécialiste des lentilles de

Tél.: 563.85.32

80, bd Malesherbes

L'œil vit comme s'il était nu Faites vite un essai!

75008 PARIS

Je n'ai été ni administrateur, ni actionnaire, ni employé, à aucun moment, de la société Cœur Assistance, dont j'avais inventé les principes de fonction-

nemert.

Contrairement à ce qui a été avancé les actionnaires de Cœur Assistance ont payé intégralement le passif et ainsi remis Cœur Assistance en état de société sans dette.

Quant aux services rendus aux abonnes, ils existaient conformément au contrat qui était passé tant en structures d'accueil qu'en hommes et en véhicules ; jamais d'alleurs, en deux ans d'activité, un abonné qui avait souscrit à cette organisation, ne

souscrit à cette organisation, ne s'en est plaint. C'est l'Ordre des médecins, en refusant d'nomologuer les contrats des cardiologues tra-vaillant dans Cœur Assistance. vaniant dans coerr assistance, qui est à l'origine des problèmes renontrés, et je suis satisfait que cette affaire enfin, cinq ans après, trouve un terme par une comparution le 2 juin prochain.

Cela permettra à l'opinion problèmes de compartition le 2 juin prochain. publique de comaître les procédés utilisés par les pouvoirs publics korsque ceux-ci veulent

anéantir un projet qui les gêne. ● M. Fauvet et le Monde remercient les nombreuses per-sonnes, associations et organes d'information qui leur ont mani-festé leur sympathle après l'at-tentat manqué du 3 mars. Sur le plan de l'enquête, la brigade cri-minelle poursuit ses investigations

notamment à partir des lettres de menace que le directeur du

### DÉFENSE

Nominations militaires au Nominations militaires au conseil des ministres. — Sur proposition de M. Robert Galley, ministre de la défense, ont été nommés le mercredi 4 mars : inspecteur technique de l'aéronautique et de l'espace, l'ingénieur général de première classe Jean Gay; adjoint au directeur technique des constructions aéronautique des constructions aéronautique des constructions aéronantiques, l'ingénieur général de pre-mière classe François de Batz de Trenquelleon; directeur du centre d'essais des propulseurs, l'ingé-nieur général de deuxième classe Philippe Griffoul.

# SCIENCES

### Le prochain tir de la fusée Ariane pourrait avoir lieu entre le 11 et le 18 juin

Jamais encore le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'Agence spatiale européenne (ESA) n'ont manié le conditionnel avec un tel art. Tout est possible et même son contraire. Douchés, en mai dernier, par l'échec en vol de la fusée Ariane, les responsables de ce programme européen jouent la prudence. Pourtant, ils ont, anjourd'hui, de bonnes raisons de croire que le prochain lancement d'Ariane. depuis le centre spatial guyanais de Kourou, aura lieu entre le 11 et le 18 juin.

La fenêtre de tir, qui, volci quelques semaines encore, s'étalait sur quinze jours, s'est donc un peu plus rétrécle et, selon toute vraisemblance, la date définitive du tir pourrait être fixée le 11 mars prochain à l'occasion de la réunton du conseil directeur — Program Board — d'Ariane.
D'ici là tous les éléments techniques, logistiques et humains niques, logistiques et humains auront été en principe rassemblés pour que la décision soit prise. Pour l'essentiel le problème à résoudre est toujours celui du choix des cinq injecteurs à mon-

resolute est ioujours cent du choix des cinq injecteurs à monter sur les moteurs du premier et du deuxième étage de la fusée européenne Ces pièces, qui ont pour fonction de mélanger dans des proportions convenables les cergols (peroxyde d'azote et diméthylhydrazine asymétrique) brûlés par les moteurs, sont en effet à l'origne de la destruction en voi du second exemplaire d'Ariane et de la très longue enquéte qui s'ensuivit (le Monde daté 19-20 octobre 1930).

Les études menées depuis, les modifications diverses apportees à ces matériels et les essais de « recette à chaud ». C'est-à-dire avec mise à feu réelle des moteurs an banc de tir faits ou en cours, ont pratiquement permis de sélectionner trois injecteurs et demi (1) sur les cinq prévus. Le reste devrait l'être d'ict au 6 mars tant il est visit dit-on du bout des levres, que « les choses avancent lèvres, que « les choses avancent vite en ce moment ». L'affaire pourtant n'a pas été sans mal. Au départ les ingénieurs dispo-saient de trois populations d'in-jecteurs : une sèrie dite de déve-loppement et dont certains

# EDUCATION

#### CORRESPONDANCE

#### Le recteur de Créteil et les voyages scolaires

« Ouverture », publié dans le Monde du 4 février à propos des restrictions administratives ap-portées par les autorités académiques aux voyages scolaires, le recteur de Crétell, mis en cause, nous demande de publier le texte suwant:

Le recteur de l'académie de Créteil tient à faire connaître que la note adressée par ess ser-vices aux inspecteurs d'académie au sujet des précautions à pren-dre en vue de l'organisation de voyages collectifs d'élèves : 1) Ne visait que les voyages, à

l'exclusion des sortles scolaires intéressant l'ensemble des élèves d'une même classe;

2) Tendait à faire en sorte que soit assuré l'accueil pédagogique des élèves ne participant pas à

Ces recommandations ont d'ailleurs été largement explicitées par une note rectorale du 2 février 1981, qui fait à nouveau ressortir tout l'intérêt qui s'attache aux formes de pédagogie comportant une ouverture active de l'école sur le monde environnant sur le monde environnant.

(Ce texte appelle deux remarques O'une part l'article se fondait su un document qui n'établissait aucune distinction entre sorties de l'ensemble d'une classe et voyages d'une partie seulement des élèves, mais visait sans restriction les « 90r-ties et voyages collectifs d'élèves sur le territoire français on à l'étran-

D'antre part, ce document n'était pas. contrairement a co qu'écrit le recleur, a une note adressée par ses services aux inspecteurs d'academie a, mais une note signée par l'inspecteur d'académie du Val-de Marne. Celot-ci écrivait exactement "Monsieur le recteur de l'acadèmie de Créteil Bent à ce que dorénavant les autorisations pour voyages sco-laires ne solent accordées que, etc. a il semble donc que les deux bauts fonctionnaires et certe deux bauts fonctionnaires se sont mai compris. En tout cas, anjourd'uni, le recteur désavoue son inspecteur d'académie. dout acte. — C.V.]

#### MEDECINE

PRECISION — Le docteur Jérôme Talamon, directeur de la Lettre métacute nous prie de preciser que cer orkane d'entretient auven lien rédactionnel » avec la revue Prescrire, dont le Monde du 26 février a annoncé la la revue

exemplaires ont équipé avec bonheur la première fusée Ariane; une deuxième dite de pro-duction destinée à équiper Ariane à partir du deuxième exemplaire et dont la fabrication a été inter-rompue en juillet; une troisième enfin, dite à faible dispersion de fabrication, disponible depuis le mois de décembre. mois de décembre.

#### Travail d'orfèvrerie

Pour resoudre les problèmes d'instabilité de combustion les responsables du programme avaient envisagé deux series de modifications pertant toutes deux modifications pertant toutes deur sur une augmentation du diamètre — quelques millimètres — des trois d'alimentation des injecteurs: l'une joue sur la taille des gouttelettes d'ergols tandis que l'autre modifie, aussi, la direction des nappes de produits dans la chambre de combustion. cans la chambre de conditional.

La première de ces « recettes» a
donné des résultats probants.

Mais pour cela des ouvriers spécialisés on dù se livrer à un
véritable travail d'orfèvrerse. Ils
ont repris à la main, un à un, ont repris à la main, un à un, les huit cent soixante-quatre trous de chacun des injecteurs, enlevant à chaque passe de leur outil une épaisseur de matière de cinq centièmes de millimètre. Et cela jusqu'à l'obtention des cotes nominales. Ainsi ont été gagnés deux dixièmes de millimètre pour les trous assurant le mètre pour les trous assurant le passage de la diméthylbydrazine et quatre dixièmes pour ceux utilisés pour le peroxyde d'azote.

C'est à ce prix que les injec-teurs des moteurs Viking du den-xième exemplaire d'Ariane penvent être sélectionnés, non sans avoir subi par la suite une série d'essais à chaud dans des condi-tions autrement éprouvantes que celles rencontrées pendant le voi

A ce titre, il convient de noter que la pression de fonctionne-ment des moteurs sur le troisième exemplaire d'Arlane sera plus basse — 53 bars contre 54,5 bars que lors de l'essai précèdent. - que lors de l'essai precèdent.

Sans doute une précaution de
plus qui n'implique pas que l'on
néglige pour autant les études
théoriques sur ces problèmes
d'instabilité de combustion. Un
travail de trois ans sur ce thème
a, d'ailleurs, été confié à l'Office
national d'études et de techerches aérospatiales (ONERA) pour
qu'il mette au point des modèles. ches aérospatiales (ONERA) pour qu'il mette au point des modèles, des règles de conception et d'utilisation de ces moteurs Viking, comme cela avait été fait en son temps avec un autre effet parasite. le POGO sur le lanceur français Diamant. Ces études prennent un relief d'autant plus significatif que les lanceurs Ariane constituent, dans l'esprit des promoteurs du programme. des promoteurs du programme, une famille dont les futurs modèles doivent offrir des perfor-mances accrues à une clientèle soucieuse de mettre en orbite des soucieuse de mettre en orbite des satellites plus lourds et plus volu-mineux. Ainsi, faut-il être sûr, d'ici à l'été, de pouvoir faire fonctionner à une pression de 56.5 bars les moteurs de la fusée Ariane 3, dont le premier vol aura lieu à la fin de 1982.

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

(1) Le demi-injecteur correspond à une pièce qui n'à subi qu'uns partie des tests de qualification.

# RÉVISION BAC

4°, 3°, 2°, 1° une grande expérience des cours de vacances :

...

Posterit die seung

# COURS PRIVÉ MINERVA

Château de l'Epine - CIRON 36300 LE BLANC T. (54) 37-95-81

# RÉVISION BAC-

Vacances de Pâques

Révisions intensives 98, RUE PIERRE-DEMOUES 17º 763-84-31

# IGS LANGUES

CYCLE INTENSIF ANGLAIS D'AFFAIRES

ALLEMAND - ESPAGNOL 19 MARS

766-23-80 INSTITUT DE GESTION SOCIALE

**ROSNY SOUS BOIS** Résidence des 10.000 Rosiers Je et de trimestre 81 83 à 85, rue Lavoisier Appartements du studio au 5 pièces Façades en pierre de taille. R.E.R. (Station Val de Fontenav) A partir de 5.750 F le m<sup>2</sup> Prix ferme et définitif Prêts conventionnés (Prix valeur janvier 81) Bureau de vente et appartements modèles sur place, tous les jours sauf mardi de 14 h à 19 h. Tél. 875.56.54. Je désire recevoir, sans engagement, une documentation gratuite sur la RÉSIDENCE DES 10.000 ROSIERS. Adresse Commercialisation FRANK ARTHUR 134, Bd Haussmann, 75008 Paris 562.01.69



Control (MACE)

# iée Arione il et le 18 join

s ont équipé ave le première le première die de la première die de la constinée à équiper Arian deuxième exemplaire fabrication à été interior i idilet; une troisime à faible dispersion de L. disponible depuis à écembre.

### vail d'orfèvrerie

ésoudre les problèmes de de combustion le sables du programme nvisagé deux s'erles de cons portant toutes des augmentation du dia quelques millimetres r'allmentation des injec, une joue sur la talle telettes d'ergols tande des nappes de produits channotre de combustion êre de ces a recettes) a la réceites de recettes la service de combustion êre de ces a recettes) a chambre de produit chambre de ces a recettes ; i des résultais robant, u cela, des curriers se ur cela, des curriers se ur cela, des curriers se uravail d'orfèvrene it is à la main, un à un chaeun des injecteur à chaeun des injecteur à chaeun des injecteur e épaisseur de maitire centièmes de millimètre jusqu'à l'obtention de sumales. Ainsi out si deux dixièmes de millimir les trous assurant le de la diméthylhydrame e dixièmes pour cen pour le peroxyde d'ame à ce prix que les pues

à ce prix que les mies moscurs Vilenz du den remplaire d'Ariane des sélectionnes non sun bi par la suite une int à cheva dens des conditionness de l'acceptance de l'acceptanc trement eprouvantes me montrées pendant le mi

Litre. Il convient de note pression de fonctions a moteurs sur le troisien ure d'Ariane sera per 53 bars contre 545 bar oute Ene précision à l'ariant de l'essai préciser oute Ene précision à l'ariantique au sa une l'ariantique au sur l'ariantique de l mimplique pas que le pour autant les étais ulité de combustion le de trois ans sur le there teurs, èté conflé à l'Offa I d'etudes et de rethe rospatiales (ONERA) par

ente au point de modés les de conception et du de ces moleure Vient arec um subre effet pan POGO sur le laner s Diamant. Ces émis at un relief d'autem pa atif que les anom constituent, dans som omoteurs du programe mile dont les latas caforvent offer the order incomes a une there l'Ainsi faut-, être sir l'ête de pouvoir fair fair

H-FRANÇOIS AUGEREAU.

a une prossition es les moteurs se s'inte

de demistatorismo companio pièce qui pro subi qual des tests de qualifation

**RÉVISION** BAG P, 3°, 2°, 1" s vacantes de PAQUES THE EXPENSES CADA SETTE s court de esconor

URS PRIVE MINERVA 1204 de 1181 es 21.054 LE SLANC T. 34 31.9581 nerthism is phis Meser The Paris

EVISION BAC IPS PIE CARNOT

ocances de Páques ant allest EE PIL 763.84~1

IS LANGUES CYCLE INTENSIF MELAIS D'AFFAIRES

ACHEAGE CHAMINE 10 MYSZ 766-23-80 Monde DES LIVRES

# William Styron d'Auschwitz à Brooklyn

# L'enfer des consciences malheureuses

N pourrs toujours répéter du commandant du camp, poste que William Styron est faulknérien Depuis Un lit que lui ont valu ses capacités professionnelles, sa qualité de ténèbres ou la Prois des flammes, le rapprochement entre son œuvre et celle de l'auteur du Bruit et la Fureur n'a pas manqué d'être fait, notamment par Maurice-Edgar Coindreau qui fut le traducteur du gentleman du Mississippi et du natif de Virginia. Sans nier cette filiation, Sty-

d'aryenne, sa connaissance par-faite de l'allemand, sa beauté meme. Si elle a la vie sauve à la fin de la guerre, Sophie n'en est pas moins un être totalement brisé : sa l'amille a été déportée, son mari est mort, et elle a perdu ses deux enfants. Elle a même été contrainte de sacrifier l'un d'eux : la petite Eva a été envoyée sous les sinistres dou-

envie de rester silencieux.

conception et l'exécution maté.

gande, qui élabore, pour désigner

exemplaire). Le vocabulaire sta-

pour la littérature russe) ; celui

des nazis, sa ruine hyperbolique,

inflationniste, telle que l'avait

préconisée Gœthe dans Faust II.

Après ce viol magistral, après

cette atteinte quasi alchimique aux éléments premiers de son

être, la parole a besoin de repos.

de se refaire très doucement, de

réapprendre la grammaire -

toujours fragile - de la courtoi-

sie du cœur, que l'on nomme

vérite. Engager le langage dans

Belsen, Maidanek), c'est remettre

en péril ce qui reste de logique.

de secret vif, dans le logos. Pri-

vée de ce secret, la parole devient

drogue on glapissement meur-

Deuxième raison de se taire : même la description la plus neu-

tre du monde des camps de la

mort, même le plaidoyer le plus

désintéressé, le plus intègre en

dis que montera autour d'elle

Décor new-yorkais, donc, dans de l'immédiat après-guerre, ce qui ne fait pas l'affaire de notre jeune solitaire, ivre de rêves, affamé d'amour et totalement frustré. Climat fortement empreint de judaisme aussi : les personnages de la communauté luive hantent la scène, passent et repassent, avec leur langage, leurs rites, leur humour si partide Stimgo, ne cesse de rappeter qu'il est juif à ce Sudiste, accusé pariois d'être un raciste qui s'ignore. Le même Nathan ne fait-il pas intempestivement sentir sa judeité à Sophie, sa maitresse, en reprochant à cette Polonaise non juive d'avoir échappé trop miraculeusement à la « solution finale » mise en œuvre dans les camps de la mort?

ron a avoué beaucoup d'autres influences, de Joyce à Flaubert,

mais ce qui ressort à l'évidence après lecture du Choix de So-phie, l'énorme roman qui vient

de rompre un très long silence, c'est qu'il est, avant tout, styro-

Qu'on ne s'attende pas non

plus à une œuvre ancrée dans le Deep South >. Styron est loin

de se considérer comme un re-présentant de la littérature su-diste. A juste titre : son œuvre

dépasse, en effet, une coloration géographique et s'approprie des thèmes universels. Si le Sud est-

présent dans le Choix de Sophie.

c'est comme arrière-pays, lieu

de référence pour le narrateur,

Stingo, vingt-deux ans, qui a

quitté sa Virginie natale pour

tenter sa chance à New-York et

échouer dans une pension juive

... Une relation

triangulaire

de Brooklyn, en 1947.

Tout le roman repose sur cette relation triangulaire. Relation exaltante, heurtée, qui va progressivement tourner à la tragédie Le pôle d'attraction, c'est Sophie Zawistowska, le lien entre les deux hommes. Déportée à Auschwitz pour avoir voulu rentrer en fraude dans Varsovie avec un morceau de viande destiné à sa mère malade, elle a connu une existence relativement privilégiée dans cet enfer.

Après qu'une gardienne eut tenté de la violer, elle a été placée comme secrétaire auprès ches, et le petit Jan, mort ou vivant est perdu à iamais.

Cette exilée, cette errante, a essayé tant bien que mai de revivre à neuf dans un pays dont elle ignore les mœurs et connaît mal la langue. Elle passe de l'abattement à des vélléités de bonheur. Ainsi, écoutant Yehudi Menuhin jouer le Concerto pour violon de Beethoven, elle & Hitler Goebbels, les mandarins acquis « la certitude nouvelle que la vie méritait d'être vecue, sa vie dont elle parviendrait peutêtre un jour à rassembler les de la parole (d'où nul danger fragments éparpillés pour, avec un peu de chance, se reconstruire un nouveau moi ».

A l'horizon de ce nouveau moi, il y a Nathan. C'est lui qui. intelligent, dynamique, fougueux amant, va refaire d'elle une femme et hi permettre de reconquérir son identité. Du le crott-elle. Elle le dit au début de son amitié avec lui et avec Stingo out n'a rien d'autre à faire qu'à observer leur vie, à « l'anus du monde » (Auschwitz, consigner ce qui lez concerne, tout en rêvant d'être un jour écrivain et en cultivant ses obsessions sexuelles dans le champ clos de sa solitude. Nathan et Sophie l'aiment; il les aime l'un et l'autre.

PIERRE KYRIA.

(Live la suite page 19.)

# Jugé par George Steiner

E mieux, bien sûr, serait de se tuire. Pendant cinquante ans, pendant un siècle on un millénaire. Amende infligée mai compris. Mêmes les plus purs au poète, au romancier, au dramaturge qui utilise le nom d'Auschwitz Non pas, comme le suppose Styron, que le monde concentrationnaire solt chasse gardée qu'il soit réserve au juif ou même au survivant. Non, c'est pour d'autres raisons qu'on aurait La première, c'est que

d'entre les témoins, même les « derniers des nustes », n'y échap-pent pas. Dites le mot Auschwitz, invoquez les six millions de victimes — chilfre dejà trompeur, pulsque rigoureusement inimaginable, - et la salle se tait. Les lumières baissent. Un pathos noble s'impose. C'est celte mise en scène inévitable, cette évo-cation de fantômes gigantesques à la listère de toute lumière, de tout ordre séculier, qui flatte, qui encense l'auteur, qui met trop facilement, trop intimement de son côté, les ressources du Je ne connais que deux auteurs

qui alent échappé à cette embuscade de l'absolu. Il y a d'abord Kafka. La Colonie penitentiaire est, depuis l'Antiquité, la scule preuve substantielle que nous possédions d'un mystérieux pouvoir prophétique chez l'être « mondain », chez celui qui n'est pas formellement un voyant inspiré par Dieu. Auschwitz, les complicités immondes entre bourreaux et victimes y sont littéra-jement, exactement, pré-vues. Et parce que toute prophétie - pour précise qu'elle soit - est aussi un codage allégorique, Kafka nous parie à voix très basse, transmettant aux mots les germes de la terreur, sans leur infliger la flétrissure du réel.

#### Un impératif monstrueux

Et puis il y a Paul Celan, le plus grand peut-être, depuis Hölrielle de l'holocauste se sont expressément servi du langage. Il y a une linguistique raffinée et derlin. Il a su, dans certains poèmes, abolir tout écart entre le signifiant et le signifié. Il a obscène qui agence le programme fermé ia parole sur elle-même, pour qu'y demeure intacte la hitlérien, qui anime sa propaconjointe et double pulssance de les tortures et les chambres à gaz, un idiome mensonger, rasla damnation et du pardon, de la haine totale et de la grâce surant, parodique. Les maîtres (our c'est bien la grâce, et non éminents de ce discours furent la haine pure, comme nous le de « la solution finale » (phrase rappellent les jansénistes et Racine). « Prie à nous », c'est linien représente la banqueroute amsi que Celan ose interpeller Dieu dans un de ces Anti-psaumes des cendres où il célèbre -- oui c'est le mot — les noces de Dieu et de la mort à Auschwitz, rête dont Israë: a payé, payera dans l'éternité le prix. Par sa personne, par son œuvre, Celan avait obtenu le droit de formuler cet

Déjà, dans les Confessions de Nat Turner, Styron avait montré l'honnéteté foncière de son imagination, et ce besoin de partager l'infortune raciale et sociale qui donnent à son œuvre une empreinte particulière. Il se fit nègre. Maintenant, s'est fait rescapé d'Auschwitz et juif de Brooklyn, mutilé dans son âme portant, comme le porte tout juij qui ne fut pas à Auschwitz, la blessure de cette absence, de incompréhensible coup

(Lire la suite page 19.)

#### Laclavetine, Forestier, Dubois

# Le pourquoi du premier roman

P OUR écrire. Il faut d'abord lire beaucoup, sous peine de découvrir la lune. Tel n'est per l'arts de découvrir la lune. Tel n'est pas l'avis des débu-tants depuis environ 1988. On en trouve même beaucoup pour craindre que trop de lectures ne nuisent à leur génie spontané l

C'est évidemment le contraire qui se produit. Moins les novices se reconnaissent des modèles, plus ils subissent l'air du temps et faute de se lire entre eux, se répétent. Depuis quelques années, la plupart ont en commun de médi-ter pour eux seuls, au mépris de l'attente du public, sur leurs chères raisons d'écrire. Celles-ci, qu'ils croient uniques, se présentent toutes comme des manies ravageuses nées d'un complexe social, d'un malaise intime, d'un amour perdu, ou du vieil espoir de combattre la mort et l'oubli.

C'est désormais malgré ces rengaines que se révèlent des talents neufs. En voici trois, indéniablement.

E plus jeune, Jean-Marie Laclavetine (vingt-six ans), est aussi le plus classique d'apparence. La collection «le Chemin » où il débute nous avait habitués à moins de sagesse. Les Emmurés rappellent davantage la N.R.F. d'autretois et sa hantise de la litote.

Rien de tel que le jeune âge pour dévisager la mort. Plus tard, on pleumiche sur ce qu'on va perdre, on ne cherche pas à voir vraiment celle qui, comme le soleil, ne se peut regarder en face. La narratrice (puisque l'auteur a choisi cette contorsion de genre) pleure un amant, Pierre. Elle fait l'apprentissage de l'absence, en coulant dans le froid des mois ce que leur amour avait de plus chaud.

Pierre était de ceux qu'entoure un respect craintif, parce qu'on les sait promis à une disparition précoce. Ce n'est

#### par Bertrand Poirot-Delpech

pas une banalité pour funérailles de jeunes gens : il y a des êtres ainsi. On les reconnaît au regard, le plus souvent. Chacun de leurs gestes prend une gravité particulière. Peu importe si Laclavetine peint d'après nature : son Pierre est vrai, et évident le doux effroi qu'il inspire.

Voici donc les bonhaurs qu'il a vécus avec l'intensité des sursitaires, les bains de torrents, les greniers, les églises vides, les montagnes franchies, les corps explores, les plafonds striés par l'ombre des voiets, la certitude subite d'une caresse; l'essentiel de la vie, en somme. Voicl les beaux écarts que tolèrent les amours sans loi : figures de femmes et d'adolescents qui s'agrègent aux tendresses du couple central, avec une liberté sans drame dont la nature donne

Tout cela pour finir dans une chambre glaciale, devant un corps inerte! A quoi bon manier l'« instamatic » sur ces chaleurs et murmures passés! Aucune fête des mots n'em-pêche que la douceur enfuie ne tombe au néant. Ce qui a compté reste innommable, et se perd à jamais... Laclavetine trouve d'emblée le ton de la désolation calme. Sa phrase a la grisalile poignante des scènes de théâtre éteintes, des aquariums où baille quelque saurien. Et pourtant ces mailles de mots au-dessus du révolu ne laissent pas d'amertume. Le bonheur de telle sieste d'été a eu lieu. Que voudrait-on de plus ? L'éternité ? Quelle drôle d'idée!

Un écrivain de l'instant rare est né.

trente-trois ans, François-Forestier pense déjà moins à ce qui meurt. Sa folie des mots est moins nécro-A è ce qui meurt. Sa folie des mots est moins necro-maniaque que cannibalesque. A la différence de la plupart de ses contemporains, c'est un fou de lecture. Il a toujours dévoré du papier.

La Manducation raconte cette fringale. Fils d'un dessinateur industriel qui ignore les livres, et à qui il n'aura blentôt plus rien à dire, le héros devient un rat de biblio-thèque, un fouineur de bouquinistes, un boulimique et un étichiste de l'imprimé.

Sa marotte se fixe pour objet le serpent de mer que constitue depuis deux siècles le projet jamais réalisé de tunnel sous la Manche. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Cette obstination à forer une voie peu rentable rencontre sa propre rage bibliophagique hors du monde extérieur. A la Bibliothèque nationale, il préfère naturellement la salle des catalogues... en sous-sol.

Mais la clef de la fable est moins psychanalytique que structuraliste. Si le manducateur-né glisse des projets de tunnels de Thomé de Gamond (1807-1876) au traité minier de Georgius Agricola et autres curiosités négligées par tous, c'est pour les délices d'arpenter le savoir à travers les méandres de la culture livresque. Le goût de son amie Anne pour les classifications botariques ne suffit pas à sceller entre eux une union durable. Il lui faut l'illusion encyclopédiste que toute l'expérience humaine est consignée dans le tunnel, toujours à creuser, des bibliothèques.

C'est médire de lui que d'expliquer sa folie par l'égoisme ou l'envie de pouvoir, comme l'insinue l'auteur. Le héros écrit pour circonscrire sa passion de la lecture, sans laquelle I) se croirait sans substance, presque sans existence, et grace à quoi le monde lui semble répertorié, maîtrisé, cohérent. Il y a du fabuliste à la Pividal - la Maison de l'écriture - chez ce nouveau venu.

On croyait la jeunesse « shootée » à l'ignorance : François Forestier suggère qu'elle peut aussi se défoncer à

(Lire la suite page 18.)

# L'allégresse cruelle de Nicole Avril

fille laide.

gs romans de Nicole Avril partent souvent d'un de-paysement dans l'imaginaire (les Gens de Misar), l'espao (les Remparts d'Adrien), ou le temps (Monsieur de Lyon). Son sixième roman, la Disgrâce, est d'une autre façon tout aussi dérontant. Cela commence comme un roman de mœurs d'un réalisme ironique : un politicien au cœur fatigue, Etienne Martineau-Gouly, se retire avec sa femme et ses filles dans une propriété de la Charente-Maritime. Mais la laideur d'isabelle la cadette est aussi exemplaire que la beauté de sa mère et de sa sœur. Sous le regard d'Isabelle qui découvre sa propre disgrace, la carapace sociale et familiale se desagrège, le roman

Portrait de jeune se dérègle par l'effet d'une mali-gn.té interne, chaque personnage est entraîné dans un drame d'une captivante noirceur.

Nicole Avril a, semble-t-il, voulu montrer que se sentir beau sous le regard d'autrui est une a grace s, dont celui qui est privé peut secréter les pires venins, au risque de détruire sa propre vie et celle de son entourage. Qu'elle soit « vilaine », Isabelle s'en moque tant qu'elle ne se sent pas observée et qu'elle dévale, heureuse, cheveux au vent, les pentes à bicyclette. C'est ui : phrase de sa mère, surprise sans le vouloir - « l'amour ne m'aveugle pas s, — qui l'atteint et 'a blesse. La figeant irrémédiablement dans sa laideur. Ce sera un été l'entre, étouffant, terrible où Isabelle à la dérobée guettera des conversations chuchôtées, des rencontres furtives, de secrets à demi éventés tan-

ne sourde tension. Isabelle a treize ans. Ce qu'elle découvr soudain, c'est un monrévéier le désordre latent.

de confus, en trompe l'œil, où chaque mot peut être un demiment quelqu'un d'assez e aveugle » pour lever sa disgrâce, Isabelle joue à se rendre invisible, silencieuse, elle affitte sa do-loureuse et nouvelle perspicacité, l'isolement renforçant son exaltation. Avec sa famille elle prisonnière, comme dans une ile, dr « cercle magione » de la propriété qu'entoure la convoitise malveillante du village. La présence d'un intrus. Vincent, invité dans le domaine après avoir sauvé Isabelle de la noyade, suscitera chez ses hôtes des passions diverses et achèvera de Nicole Avril mène son récit ave: une redoutable maîtrise, le dépouillant, après une mise es place un pen lente, de tout ce qui n'est pas nécessaire à sa progression Cependant que Vin-cent d'abord installé dans le jardin, puis dans la grange, puis dans le salon se rapproche du cœur de la maison, l'univers familial d'Isabelle « glisse insensiblement vers quelque chose qui n'a pas de nom, pas de forme », mais ressemble à un nœud de vipères, à un concentré d sentiments violents, dépit, haine, jalousie, folie. Dans ce huis clos se retrouvent les arrière-plans cruels dont Nicole Avril nourrit volonitiers son allegress- de conteuse. C'est une liqueur amère et forte, à dégustei d'une seule traite.

MONIQUE PETILLON.

\* LA DISGRACE, de Nicole Avril Albin Michel, 281 pages. Environ

# Jean D'ORMESSON

DIEU **SA VIE SON ŒUVRE** 

Jean d'Ormesson nous donne là un roman total, exhaustif, définitif. Michel Tournier de l'Académie Goncourt.

**Gallimard** 



# la vie littéraire

#### Montesquien anglomane

et franc-macon

René Pomeau, professeur à Paris-IV (Sor-bonne), président de la Société d'histoire littéraire de la France, a présenté. à l'Académie des sciences morales et politiques, une communication sur « Montesquieu mon-

il s'agit de soixante-huit lettres reçues ou envoyées par Montesquieu entre 1734 et 1739. Ces inédits appartienment à des descendants de Lally Tollendal, gouverneur des Etablis-sements français en Inde, qui fut condemné à mort pour avoir capitulé devant les Anglais à Pondichéry. Voltaire et les encyclopédistes firent réhabiliter sa mémoire. On pense que l'ensemble de ces docu-

ments, qui proviennent des archives de Mon-tesquieu au château de la Brêde (Gironde), fut donné par le fils de l'écrivain au fils de Laily Tollendal qui avait épousé une Anglaise. En effet, la plupart des correspondants de Montesquieu sont britanniques. Ami du maréchai de Berwick, fils naturel de Jacques II Stuart, Montesquieu avait de nombreuses relations dans la colonie jacobite. Il correspondait notamment svec Mme de Ranel, fille de Barwick, avec lord Rhin en 1734 et 1735. A ces relations s'ajoutaient celles que le philosophe avait formées pendant son séjour à Londres (1729-1731).

Reçu maçon pendant son séjour en Angle-terre, Montesquieu fut l'un des fondateurs de la franc-maconnerle française. Deux lettres se rapportent aux activités maçon-niques de Montesquieu. Le lot d'inédits comprend également des lettres féminines et montre qu'il entretenait des relations suivies avec le mémorialiste Saint-Simon.

Des juges grecs condamnent le« divin marquis »...

Les responsables de la maison d'édition des œuvres de Sartre, Kafka, Genet, Alejo Carpentier, etc., ont été condamnes le 19 février demier par la justice grecque à quatorze mois de prison au total pour avoir publié la Philosophie dans le boudoir, de Sade. Le tribunal a ordonné la destruction du livre, considéré comme pornographique et dénué de tout intérêt littéraire et philoso-

Les éditeurs, qui ont fait appel, restent décidés à poursuivre la publication des œuvres de Sade et à lutter, avec l'ensemble des éditeurs grecs, contre toute restriction de la liberté d'expression. Ils invitent tous ceux qui se sentent concernés par cette affaire à soutenir leur combat contre la censure. (Ed. Exantas, 1, rue Tzavela, Athènes 145,

#### L' « Homère des insectes »

Pas étonnant que la lecture de Fabre (Jean-Henri, 1823-1915) ait déclenché, chez Jean Rostand, sa vocation de biologiste. Non seulement ce Rouergat, implante dans le Comtat Venalsain, avait le génie de l'observation soutenue par l'intuition, mais encora c'est un écrivain superbe. L'« Homère des insectes ». le nomme-t-on parfois, juste contrepoids à ce reproche qu'on lui a longtemps fait d' « in-troduire le littérature dans le domaine de la

Les pages choisies que nous donne Marie Mauron sous le prétexte d'aller « à la ren-contre de l'homme et du poète dans l'œuvre du savant » sont un vrai régal, celles qui le

par son auteur et aussi acre de foi d'un fils d'ouvrier qui a gravi chaque échelon du métier d'ensei-gnant. (Julliard, 314 p.) ALAIN PEYREFITTE: les Chesanz

da lac Ladoga. - Sous ce titre

étrange, emprunté à Malaparte, le garde des scesux nous donne ses idées sur la justice et sur son

Documents
PATRICE FRANCESCHI: Us out

sboisi la liberté. — Le témoi-

gnage d'un journaliste qui a par-

usé pendant six mois la vie des résistants afghans. (Arthaud,

PAmone fou. — Un célèbre socio-

logue et son épouse racontent leur

voyage à travers la folie, le gan-chisme et le féminisme sans

coll. « A rebours », 240 p.)

Album

FRANCE DU GUERAUD: Il fast

un temps. — L'auteur égrène ses

souvenirs d'enfance dans une Bretagne qu'on croyait immusble. Avec une lettre d'Henri Queffélec.

Préface d'Yves Cosson. (Ed. Pierre

des-Dons >, 44240 Treillères.)

Société

DANIELE BOTT, MARTIN MO-

NESTIER: Dis-moi quel est ton

portum.... - Pour tout sevoir sur

les perfums, et pour en faire un

-en poche

Istrati, cet admirable conteur

MANS les premiers jours de lanvier 1921, une lettre me fut transmise, de l'hôpital de Nice. Elle avait été trouvée sur le corps d'un désespéré, qui venait

de se trancher la gorge. On avait peu d'espoir qu'il survécût à sa blessure. Je lus, et je tus saisi du tumuite du génie. Un vent brûlant sur la plaine. C'était la confession d'un nouveau Gorki des pays balkaniques. On réussit à le sauver. » A partir de cet événement tragique, rapporte Romain Rolland

dans la préface à Kyra Kyralina, lui, écrivain français célèbre,

De cette amitié, de l'appui matériel du bottier ionesco et du talent de conteur de Panell Istrati est né, en 1923, Kyre

Plus d'un demi-siècle après publication, Kyra Kyralina a

gardé toute sa fraîcheur, son pouvoir d'enchantement. Ce récit,

qui suit une ligne en zigzag et ne falt grâce d'aucune digres-

sion, échappe à la classification stricte. Il tient de l'art de

séduction du conteur oriental qui attaque un autre sujet dès

que fléchit l'intérêt de l'auditoire. Nous passons de Roumanie

en Turquie, d'Egypte au Liban : sur la Méditerranée se croisent rêveurs. Nous suivons aussi l'adolescent Adrien et

le marchand forain Stavro d'auberges en marchés. Et quand Stavro raconte son enfance suprès de sa sœur aimée Kyra,

nous découvrons Braila de la fin du siècle, avec son chaud

mélange d'islam et de christianisme, ses pères tout-puissants, ses miséreux et son port, toutes volles ouvertes vars l'aventure.

Nous assistons à la déchéance du jeune et trop appétiesant

Dans' les situations les plus dégradantes, istrati, avec une joie communicative, relève le moindre geste de bonté, s'attache au

signe d'espoir le plus ténu. La prose de ce révoité réchauffe

\* KYRA KYRALINA, de Papalt Istrati, préface de Romain Rolland, Foilo, 218 pages, environ 12 france.

BERNARD ALLIOT.

Ce récit initiatique est aussi un hommage colore à la vie.

et Panelt Istrati, vagabond roumain inconnu, devinrent amis.

Kyralina, premier volume des Récits d'Adrien Zografi.

ment (Plon, 425 p.)

. concernent lui-même, travaillant dans les mille difficultés de la pauvreté, comme celles où il raconte ses innombrables et fascinantes expériences. Au moment où la nature est si terriblement menacée et où certaines espèces, déjà, ont disparu, il faut lire le bonhomme s'enchantant des détenses rusées de la cétoine, de l'aventure procréatrice des pucerons, avocat de la cigale dans une fable cu la tourmi, cette fois, n'est pas ménagée. Le don d'émerveillement et l'enthousiasme crèvent le papier, égaux à la passion de voir, de savoir, de comprendre. Tout écologiste se devrait de lire un ouvrage dont ceux qui ne le sont pas tireraient aussi jole et profit.

(\*) Marie Mauron. Jean-Henri Fabre. Edi-tions Alain Barthèlemy. Avignon-Distique-Diffusion. I. rue des Fossés-Saiot-Jacques, 75005 Paris. Notons aussi que des ouvrages de Fasser reparaissent : les Mosurs des insectes et la vie des insectes (Marabout) et Promenades entomologiques (Maspéro).

#### Une exposition Heinrich Heine

#### à Paris en mai prochain

Une exposition sur le poète allemand une exposition sur le poète allemand francophile Heinrich Heine (1797-1855) a été inaugurée dans sa ville natale de Düsseldorf (Rhénanie-Westphalie), en présence du ministre français des affaires étrangères, M. Jean François-Poncet.

Cette exposition doit être présentée à Paris à partir du 19 mai prochain, cent cinquantième anniversaire de l'arrivée de Heine dans la capitale. Le poète, qui se définissait luimême comme un - rossignol alternand qui auralt fait son nid dans la perruque de M. Voltaire », a passé les vingt-cinq dernières années de sa vie à Paris.

# vient de paraître

ALAIN ROBBE-GRILLET: Dissa. - L'anteur nons donne ce livre qui paraît en même temps 2011 Etats-Unis comme un « texte 200laire » qu'il aussit écrit pour initier progressivement les étudiants américains aux difficultés du français. Il n'a pas manqué de les initier en même temps à l'univers romanesque de Robbe-Griller. (Ed. de Minuit, 146 p.) AGUSTIN GOMEZ ARCOS: FEs-

fant miraculée. — Une enfant de douze aus, vierge, qui prétend avoir été violée, est transformée en «miraculée» par une cabale de dévotes et sers contrainte au mariage... L'univers violent et convulsif de l'ameur de Scène de chaue chrine ». (Fayard, 288 p.)
VALERE VALERE: Obsession

d'un écrivain le conduit à une clinique psychistrique: il se livre à ses funtames et à ses person-nages imaginaires. Par l'auteur du Parillon der estants font. (Stock,

243 p.)
THANNE CORDELIER: La Passamilien des hommes, qui cente de senver des agents du Narcocic Bureau ceini dont elle est éprise. Par l'antens de la Dérobada.

(Hachette/Mazarine, 356 p.)
DOMINIQUE DESANTI: le Chemin da père. - Une femme de trente ans part sur les traces de son père mont douze années plus tôt et se tuèle au « quan monde ». Un voyage initiatique, par l'ameur de Personne ne se ressemble.

(Grasset, 335 p.) NICOLAS SAUDRAY: Mourie su jour de fête. -- Le troisième roman de l'anteut du Mattre des l'ontains qui sournait ausour de la fabrication d'un Evangile. Ce drame payses se passe sur la côte non-mande. (Denoël.)

Lettres étrangères SHUSAKU ENDO: Un admirable

scion. — Un senne Français, consipar ses hôtes japonais, tait office de révélateur des contradictions de chacun. Une parabole et une critique sociele, par l'auteur de la Mor es la Pruos. Traduit de l'anglais par Nicole Tisserand. stel, 314 p.)

MAO DUN : PArcencial - Une senne bourgeoise chinose des années 20 romps peu à pen avec pose à son milien avant de rejoin dre les révolutionnaires. Traduir du chinois par Bernadette Rouis Jacques Tardit. (Acropole. 333 p.)

EDITH WHARTON: Ches tes beurenx du monde. - Un portrait de femme aux prises avec les réalités sociales et les conventions dans l'Amérique dorée de 1900. Réédition d'un ouvrage publié en France en 1908, cradust par Charles Du Bos. Prétace de Frédéric Vitoux. (Hachette/POL.

MARTIN WALSER : Trapail d'ame. — Trois mois de la vie d'an chauffeur de maître on un tablesu desmetique et cocesse des rapports entre humbles et puissants Traduit de l'allemand par Bernard Kreiss. (Gailimard. 307 p.)

VLADIMIR VOLKOFF: is Complexe

volontaires pour être ramenés à la raille du lis de Procusse? Un bon usage dans les jeux de la séduction (Ed. du Pont-Neuf et R.M.-C., 266 p.) plaidoyer pour la différence, de l'anteur des Homones de la mer.
(Julliard/L'Age d'homme, 190 p.)
RENE HABY: Combat pour les jeunes Français. — Défense et illustration de la réforme Haby Philosophie DOMINIQUE LECOURT: Forders

es les Jenn - Une interprétation inédire du positivisme logique à partir des œuvres de Karl Popper et de Ludwig Wittgenstein. (Grasset, 348 p.) Psychanalyse TEAN LAPLANCHE: Placonscient

es le Ça - Le quarrième volume de « Problématiques », qui réunit les cours donnés par Jean Laplan-che à l'université de Paris-VII. (PUF, 326 p.) GERARD HUBER: Conduct, dis-il.

Une étude critique sur la projec-tion dans le champ psychanaly-tique et politique. (Galilée, 150 p.) Histoire ARTHUR ARNOULD: Histoire 268 p.)
CLAUDE et GERVAISE ALZON:

populare es parlementaire de la Commune de Paris. — Les idées de la Commune exposées par un journaliste d'opposition à l'Em-pire, smi de Jules Vallès et élu an Conseil de la Commune. aes. 297 p.) MOSES L FINLEY: Eschwage antique es uléologie moderne. — A

propos d'un problème précis, une réflexion sur les rapports entre conscience sociale et conscience historique. (Editions de Minnit, 215 p.) A.M. COCULA-VAILLERES: Us tleuve es des bommas. — Bare-liers, marchands et paysans de la

Dordogne an XVIII siècle (Taillandier, 521 p.) ANDRÉ REMACLE: Marseille à com owners. — Biographie d'une cité. ((Duculot, 205 p.)

# en bref

• UN COLLOQUE SUE « LES SOCIOLOGIES » se tiendra, sons la présidence de Georges Balan-dier, les 13, 14 et 15 mars à l'uni-versité des sciences humaines de Strasbourg. De nombreux spécialistes participeront à ce colloque, notamment R. Ledrut, J. Lautman. G. Busine, F. Bourricand,
A. Moles, A. Touraine, E. Morin,
etc. (Renseignements: Michel
Maffesoli, Institut de polémologie,
U.S.H.S., 22, rue Descartes, 67936
Strasbourg, Tél.: (88) 61-39-39.

• « UNE SEMAINE DE POESIE CONTEMPORAINE » se déroulers à Valence (Drôme), du 9 au 13 mars, autour et en présence de Guillevic, Emmanuel Bocquad, Henri Meschonnic et Bernard Noël. Une exposition, des lectures de poèmes par leurs auteum et des comédiens, et des déb-ts sont prévus. (Renseignements, tél. ; (75) 43-78-82.

e A L'OCCASION DE LA
PARUTION DE L'OUVRAGE
COLLECTIF « LE RACISME :
MYTHES ET SCIENCES s
(Editions Complexe, diffusion
PUF). | publié sons la direction
de Maurice Olender, un débat aura lieu sur le thème du livre, le vendredi 6 mars à 20 beures, à la petite saile du Centre Poml'ouvrage (Albert Jacquard, Emmanuel Le Roy-Ladurie, Pierre Vidal - Naquet, en particulier assisteront à ce débat en présence de Léon Pollakov.

. UN COLLOQUE SUR . LES CHENTER » est organisé à la saile des réunions de la mairie de Versailles, les 7 et 8 mars (à partir de 9 heures), par la Société des amis des poètes Roucher et Chénier.

● LE 31º PRIX MAX-JACOB a été décerné pour la première fois à un poète libanais d'expression française, Salah Stetle, pour son recuell e Inversion de l'aube et du silence », publié ches Gaili-

e LE GRAND PRIX LITTE-RAIRE DE MONACO, qui sera décerné le 14 mai, vient de l'aire connaître les éctivains parmi lesquels sera choisi cette année le lauréat. Ce sont par ordre alpha-bétique : François-Régis Bastide, Pierre de Boisdeffre, Yves Boune-foy, Alain Bosquet, Edmonde Charles-Boux. Jean-Louis Curtis, Claude Mauriae et Bertrand Pol-rot-Delpech. Fondé en 1951 par le prince Rainier de Monaco, ce prix lécerné par un jury qui compte traditionnellement six membres de l'Académie française et quatre de l'Académie Goncourt, sur les quatorze écrivains dont il est forme, rapporte plus de prestige que d'argent (30000 francs an-lourd'hui contre 1 million d'an-ciens francs en 19:1). Il passe pour être une parte ouverte sur la Coupole.

● LE SALON DE LA « B.D. », de Font-Romeu (P.-O.), se déroulers les 6. 7 et 8 mars. Cette manifesta-tion, consacrée à la B. D. française pour adultes et adolescents, se définit comme un forum ouvert où une centaine de professionnels (dessinateurs, seénaristes, éditeurs, écrivains, cinéastes...) se rencontreut et échangent leurs expériences.

• A L'OCCASION DE LA PARU-TION, AUX EDITIONS DE LA DELIEANTE, de L'ESSAI DE SHELLEY « Défense de la poèsie » (traduction de Fouad El-Et., frontispice de Gérard Bartbèlemy), la ilbrairie l'Arbre voyageur (52 rue Mouffetard, Paris-50) organise, Jusqu'au 22 mars, une exposi-tion des revues et des ilvres publies depuis treixe ans par la Délirante. Cette exposition prè-ment aussi des affiches, des gra-vares et des littographies de

....

- -

-

Des es

Subsect A A TEST

العقا فالواد فالإيرانية

فأستطنعت ويدعريهم

なっていた場合 · 144 年於跨电 n prem tal tal tal #異 n Tal alay main 化分子 動產 海鄉 Declaration and Application \_ em arminen

一件的表现 的复数

20 海江海经广播 \$

in a graph states, satisfied

ora, rese 🦓 かか 東 **海 東** majoria 😘 a 7.24 Ma. 14 414 TGA STA ### A SUPUL TARREST BOOK - Phil 16-83 3 - 36 🗰 🖦

Impor



G. G.-A G. G.A.

san-Heuri Fabre, Ed.

ny. Avisnon-Disticue.

Fossis-Saint-Jacques,

msi que des ouvrages

t les Mours des

s insectes (Marsbott)

ologiques (Maspéro).

prochain r le poète allemand leine (1797-1856) a été le natale de Dusseldon en présence du minis.

es étrangères. M. Jean

t être présentée à Paris thain, cent cinquantième Qui se definissait lui. rossignol allemand qui dans le perruque de les vingt-cinq demières

# bref

COLLOQUE SUR a LES GEES a se tiendra, sons suce de Georges Balan-1, 14 et 15 mars à l'anss sciences transines de g. De manbreux spetu-ticiperent à ce colloque, nt R. Ledrut, J. Lant-A Tourine, E Morine, inseligacionente : Michel Missistent de polemologie. 22, rus Descartes. 87054 g. 1741.2 (22) 61-25-29 IE SEMAINE DE POESIE PORAINE » se derouten feschonnie et Berond e exposition, des lectures en par brus auteum e diens, et dés déb-15 son (Konsellynéments, tél :

COCCABION DE LL DE L'OUVRAGE LE RACISHE: SCIENCES: Complexe, diffusion mblie sous la direction - 6 mars & 20 beart. ite salle da Centre Pom-Des gellaborateurs in at Le Boy-Ladurie Pient aquet, en particulari a- Laca Polisios.

COLLOQUE SIR : LES E s est organise a la sale dens de la marte de Ver-186 7 wi & andre ia partir mes), pår la Seriete dis m postes Bonther it

250 SEEZ AVZ-17COS perent pour la premier menten, Ratab Steter, 2021 mell a tweetsion de l'acti Menore, publis ches Galle

GRAND PRIX LITTE. DE MONACO. 12 CLASS DE 14 MAIA CENTRA SE SANTE era chetal crite and the the man's par order a pha-Prengola-Erra But in le Buisdeffre. Y. t. 3.526 Mill Bourget bereit. pech Follow on any car is Baselin de Michael de Just Winesterner er andere er mile fruiteinist et guntt The state of the s the and tothe marte to SALOW DE LA : UD . Je MONE (P-C) SV AND ESS MARK COMMENTS Market & and the state of CONTRACT OF SAME SAME duffee \*: > September 12

The survey of th

de factore produce and the factor produce and

ME SE MARY THE SECOND

p despetial size of the Paris

مواد وريعا

Man Cally Santage

477



# romans

# Les adolescents terribles de Marilène Clément

• Une famille en crise

EMI et Marianne sont jour-Ranks: Vincent, Laurie et Sébastien, qu'ils ont élevés selon les bons principes d'une éduca-tion à la fois laborieuse et libérale, intellectuelle et onverte. A dix-neuf ans, l'aîné, Vincent, a pris la route de l'Inde. Un routard plus qu'un hippie. La sœur, Laurie, encore en terminale, est partie avec un Irlandais roux, ancien marin qui a des tato sur les bras. Seul le cadet, Sébas-tico, maintient l'illusion d'une vie de famille sans histoire. Il est « écolo », ce qui peut se pra-tiquer à Champigny.

Qu'est-ce qui a pu provoquer 'a dislocation avant terme de cette familie, se demandent, avec une pointe de perfidie, entourage et voisins, et Marianne elle-même s'interroge. Le couple est sans problèmes, autres que matériels. Et si c'était cela justement! Le refus d'une quotidienneté industrieuse, intelli-gente, mais limitée dans ses ressources et dans ses élans. Le décalage entre la qualité des êtres et la qualité de la vie. Et si c'était une autre cause?

Un grand vent qui souffle sur le monde et qui fait bouger les choses. Nous sommes dans l'après-68, et. si la revendication hrutale a cessé, il en est resté un déracinement, une flottalson dans les esprits, encore à demi immergés dans le tissu familial, mais déjà émergés hors du

Tout se terminera moins dramatiquement qu'on ne pouvait le craindre. Vincent rentrera de sa vadrouille. Un peu déphasé sans doute, ayant toutefois évité le plus grave : la drogue. Mais pour trouver quoi? Le chômage, cette autre calamité, peut-être plus meurtrière, à terme, que les narcotiques, et qui n'en dispense pas. E repartira, mais pour la Provence. Il ira élever des chèvres. Autre mirage, suize leurre, mais dont on revient.

Laurie, elle, frôlera plusieurs fois la catastrophe, au moins dans l'imagination des parents, qui dramatisent le silence. Exilée au Canada avec son Irlandais tacheté de roux, elle finira par le quitter, retronvera le giron familia' connaîtra un étudiant

Les adorations

confuses de

Jean-Marie Turpin

en médecine bon genre. Est-ce la fin des angoisses? Mais non, l'Irlandais reparaît, en pleine déprime. Et Laurie, bon cœur, le rejoint. C'est là que survient l'événement heureux le happy et i. Elle attend un enfant. On devine que, à partir de là, la machine va se mettre à tourner normalement. Il travaillera, l'Irlandais-poète. Elle pouponnera,

Laurie l'instable Les parents vont pouvoir re-prendre leur activité d'abelles inlassables. Au fond, ce que leurs enfants ont vécu, essayé de vivre, c'est ce dont eux-mêmes, plus ou moins consciemment, révaient. Il y a du hipple rentre dans etre casanier, du révolté en sourdine chez les plus apparem-ment résignés. Mai 68 a failli réveiller tout cela. D'ailleurs, le cadet, Sébastien, l'enfant sage. se fera un peu casser la gueule lors d'une manifestation écolo. Preuve que le social ne peut être tout à fait absent de toute vie et que bon sang ne sait mentir. Marilène Clément, dont c'est le septième roman, use, pour évo-

(1) Le Papanoïaque, de Llonel Chouchon, Hachette-Littérature 1980.

quer cette bourrasque dans une via familiale qui aurait pu etre sans histoire, d'une prose à la fois limpide et précise, lucide et nette. Sans déclamations. Rien n'est de trop, mais rien ne manque,

Il nous plait que des romanciers (ou romanclères), fidèles en cela à toute une tradition de la littérature du réel, s'appliquent encore à mettre à jour et exprimer les vrals problèmes de notre époque. Déjà, l'an passé, avec le Papanoïaque (1), Lionel Chouchon, dans une formule plus ironique, avait traité de cette inquiétude des parents devant les premiers envols de l'enfant devenu adolescent et les risques nouveaux qu'une morale plus libérée fait courir. La Fleur de lotus prolonge cette préoccupation et la précise. Ce qui n'était que fantasmes, projection dans l'avenir chez Chouchon, devient ici réalité. Et qui soutiendra que ce n'est pas là le souci majeur de la plupart des familles.

PAUL MORELLE. \* LA FLEUR DE LOTUS, de Marilène Clément, Gallimard,

# Des enfants de Prévert

L était une fois une petite la police du haut d'un toit et se et qui était élevée par sa tante pas oublié Petite fille rouge depuis que son père; un petit avec un couleau, de la même truand sans envergure, sur- veine, a lu Prévert, et alle est abattu par la police. Survient le le don d'inventer des histoires grand frère Manou, dit « le à la fols ingénues et perverses, BBolteux », qui étalt en pension pleines de détails vrais et de aux Amériques depuis la mort de rebondissements imaginaires, où,

Commence alors entre les deux adolescents une histoire d'amiliés filles qui croquent les loups. platoniquement Incestueuse, une solidarité d'écorchés, une complicité dans la provocation et la nasarde à l'ordre moral.

Cela débute par une vie de pus, avec un peu d'études et verte et un western, quand la beeucoup de licence, des menus pluie se plaint à petits cris, aux vols, des aventures, avec un gost de pomme acide, et la pluie

Dans les brumes nordiques

lande pour vibrer à l'évocation

jeune fille un peu bizarre fasse entendre. qui s'appelait Marie-Verte Myrielle Marc, dont on n'a

nommé « le Loup », avait été institutrice de maternelle. Elle a à la différence du Petit Cha peron rouge, ce sont les petites C'est un conte de fées mo-

derne, compte tenu qu'aujour-d'hui les fées se promènent en blue-jeans et ont des comporte ments de sorcières. A croquer par un après-midi baton de chaise, à batons rom- doux-amer, entre une pomme

Le livre obscur de Jean-Marie

Turpin se lit avec plaisir : la

langue est belle, comment ne pas

s'en réjouir ? Nous en percevons

la musique, mais c'est une his-

toire de famille, et cette famille

n'est pas la nôtre. Et comment

pourrait-elle nous attendrir, nous

qui avons dit adieu à toutes les

histoires de famille, pour

accueillir l'homme de l'avenir ?

Jean-Marie Turpin, qui affirme

pratiquer depuis de longues

années « la philosophie transcen-

Encore un effort, camarade !

« Quelou'un a éternué dans la

L'élucidation n'est pas encore

« Nous nous élucidons », déclare

vitres du monde Intérieur. Jusqu'à ce que Manou, suivant de Myrielle Marc, Le Senil, en cela l'appel du sang, défie 190 pages. Environ 45 F.

# Jeune fille en 1960

• Charlotte Wagner et sa «luronne»

TRE jeune fille en 1960, et jeune fille de bonne famille à quoi ca pouvait famille, à quoi ca pouvait bien ressembler? Charlotte Wagner nous le raconte, dans la

Ce n'était pas si drôle, voyezvens. Il fallalt ne rien voir, ne rien dire, ne pas écouter les sirènes du grand large, et surtout ne rien faire. Se contentes de glisser d'une institution privee à l'autre, et laisser passe le temps. En principe.

Et derrière la façade ? Eh bien, on trouve des escouades de garcons, des surprise-parties de l'alcool et du sexe. Et c'est drôle ? Si on veut, selon les circonstances et les partenaires... Se retrouver dans une chambre avec votre premier garçon qui vous ravage farouchement chem'sier et porte - jarretelles, ce n'est pas forcement la joie : «C'était comme un abattoir où on aurait raté le veau, et alors recommence inlassablement jusqu'à ce qu'il crève de douleur et de joue, d'angoisse et de haine, ce pauvre veau qui ne comprend rien.»

Mais quand même, ça vous pose auprès des copines. Et vous recommencez. Pour le plaisir? Vous voulez rire! Vous êtes frigide comme une pendule en formica. Mais il faut bien tuer le temps avec son corps. Et puis, c'est votre seule monnaie d'échange. Du moins, la seule que les garçons acceptent

> «Les pourvu que, les si jamais»

Aiors, à vous les folles angolsses des retards. Vous avalez n'importe quelle saleté, et vous attendez le miracle. Et le mira-cle se produit. Merci. De nouveau, vous reprenes la course aux tripotages, la chasse aux émotions, les expériences à cœur perdu en attendant le bac. Et la tuile.

Mais enfin, et la pilule? Parlons-en : « Nous, on n'avait pus la pilule. C'est pas qu'elle existait pas, attention, mais c'était lointain, un bruit qui court, qui fuit. Comme les avorteurs, ça existait, mais qui, où, avec quel fric, va savoir. Je fréquentais pas assez bas pour l'avortement, pas assez haut pour la pilule. Juste assez médiocre pour la trouille qui ne veut rien faire. les pourou que et les si jamais Ah! le bon vieux temps.»

Oni. Avec, comme horizon, des fiançailles rentables pour reproduire la même famille, le même ratage. Ah! les années 60...

Ne ratez pas ce premier livre Il déborde de tempérament. La phrase fait mouche, décape, rebondit. Ce n'est plus de l'écriture, c'est de l'acide. C'est méchant, c'est lucide, c'est rapide. Un talent, une allegresse noire, cette luronne.

CLAUDE COURCHAY.

\* LA LURONNE, de Charlotte Wagner, Belfond, 286 pages. Environ 55 F.

erfectionner, og appri In langue est possible LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC cours avec explications en français Documentation gratuite : EDITIONS DISQUES BBCM 8, rue de Berri - 75008 Paris

ENFIN

DISPONIBLES

6 vol.

# DELIVERED anywhere in the world

ANY U.S. BOOK IN PRINT

Pour livraison de tous livres U.S. écrire à l'adresse ci-dessus

# LIVRES et livres français sur la Pologne

LIBELLA 



roman

Un livre drôle et cinglant qui se déroule à toute vitesse et nous jette notre passé à la tête avec le parti pris d'en rire.

Jacqueline Piatier / Le Monde

# **Gallimard**

# trois études retenues pour publication par la FAC

### **Discours** aux scientifiques

en l'honneur d'Albert le Grand Édition bilingue et commentaire

PAUL TOINET

GABORIAU

L'église En France Analyse doctrinale FLORENT

< Théologie

Naître à Dieu Ouestions sur le baptême

rappel: Collection « Avec »

HANS KUNG Problèmes posés

■ Écrit dans une langue agréable - ce qui ne gâte rien - ce livret exprime avec bon sens une position modérée, et le souhait que nul ne soit exclu du dialogue nécessaire ». Centre Protestant d'Études et de documentation.

FA C 30, rue Madame 75006 Paris Tel.: 548.76.51





brumeuse des légendes celtiques, et s'enchanter des noms bizarres que Jean-Marie Turpin égrène et Lankuru. Sommes-nous coupables de leur préférer une chanson plus douce: Orléans, mode, pourtant. A la recherche de leurs origines, certains s'insurconquete romaine, et prennent à combat désespéré d'Astérix. Pour nous, one d'autres occupations, plus récentes, ont atteints davantage, nous sommes lents à nous emouvoir aux invocations d'un la rencontre, en des lieux désolés, des âmes errantes de lointains chevaliers dont les fantômes hantent encore, paraît-il, des landes austères.

nous semble-t-il. Sa vocation

au long de son livre comme comptine ou litanie : Kermaedic, Tromenec, Kernavan, Landunvez Beaugency? Le dolmen est à la gent encore, en 1981, contre la leur compte, pour tout de bon, le Jean-Marie Turpin qui part à

Pour ceux qui sont nés dans les grandes villes, carrefours de cultures, lieux d'échanges, de rencontres, occasions de confrontations renouvelées et de mutuel étonnement, la recherche de l'origine humaine et de l'universalité n'est pas du tout une recherche des racines : car l'homme n'est pas un légume. Ce n'est pas une racine qu'il a aux talons, mais plutôt des ailes, jusqu'à présent au moins, a été de franchir les limites et les frontières, plutôt que de rester frileusement blotti sous les frondaisons de sa naissance.

fumée. L'Osiris végétal s'est élevé sur son sommier. Horus sait déjà matchet. » Ce sont les derniers mots du livre, qui nous laissent tout à fait bredouilles. Les « anciens Scandinaves » s'il faut dire toute la vérité, ne nous sont rien. Nous n'attendons rien d'eux. Et les adorations confuses de Jean-Marie Turpin. dans cet univers de brumes et de divagations solennelles, n'auront pas su hous servir d'initiation. Ignares nous étions, ignares nous sommes restés en ce qui concerne les merveilles poético-philosophiques du celtisme. Les Runes sont sans doute un

dantale ».

assez avancée.

convertis.

livre à savourer entre gens déjà JOSANE DURANTEAU. ★ LES RUNES, de Jean - Marie Turpin. Ed. J.-E Halliet - Albia Michel Environ 45 F.

# Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections



Adressez manuscrif et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tel. 887.08.21.

Conditions fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.



La vie quotidienne des Français au Moyen Age (IX-XVIII s.). L'un des plus méconnu et le plus difficile à trouver des ouvrages de Viollet-Le-Duc. Le plus précieux par son texte et ses plus de 2000

> Une somme de renseignements irremplacable pour les chercheurs et les curieux. Tome 1 : Meubles et vie quotidienne. Tome 2 : Ustensiles, Musique, Outils, Jeux et Orfèvrerie. Tomes 3-4 : Vête-ments et Bijoux de corps. Tomes 5-6 : Armes et Armures

médiévales et la tactique des Armées.

Tiré à petit nombre, la reimpression fac-similé de ce document difficile à trouver, est relié plein skivertex bleu, dorure au balancier (6 volumes 22,5 x 14 cm). Ces prix s'entendent pour la vente par correspondance.

VIOLLET-LE-DUC

BON D'EXAMEN à retourner aux ÉDITIONS DE SANCEY B. P. 16 - 10800 SAJNT-JULIEN

DICTIONNAIRE RAISONNÉ **DU MOBILIER** 6 volumes

Je désire recevoir le Dictionnaire du Mobilier de Violet-Le-Duc (6 volumes).

☐ En totalité après règlement de 650 F (Franco TTC).
☐ A raison d'un volume par mois, pour 125 F (Franco par volume).

Adresse: CI-foint C.C.P. Chèque bancaire []. Je certifie exacts le nom, l'adresse et la signature :

Mandat lettre □.



Trix Michel Oliver dela Bonne Humeur

### GUS Le Corbillard des Anges

bumour à fleur de peau

denoël

# gor **MARKEVITCH** Etre et avoir été

Un véritable écrivain, un

portraitiste aigu. D. Fernandez/L'Express

Un regard... d'une sérénité, d'un humour particulier.

C.-M. Cluny/Quotidien de Paris

BIJOUX & MOULAGES

du 5 au 21 Mars

EXPOSITION-VENTE

au 4°étage

Boulevard de la Madeleine - Paris

RETROUVEZ LE PLAISIR D'ACHETER

# **Gallimard**

# Le pourquoi du premier roman

(Suite de la page 15.)

CQUERIR de la connaissance, c'est d'abord, pour qui A naît pauvre, se tirer des flûtes, sans accéder vraiment à la bourgeoisie et au risque de trahir les siens, professeur belge de trente-quatre ans, André-Joseph Dubols rappelle cette évidence régulièrement enterrée par les nantis avec la lutte des classes.

Fils de mineur, le narrateur de l'Œll de la mouche raconte ce qu'il a cru être son salut par la culture et l'écriture. Petit, il comptait échapper à sa condition en apprenant l'orthographe et le « bon français », avec la bêtise des enfants doclles parce que réprouvés. Il est devenu profes-seur de lycée, et il a épousé une fille de bourgeois. Il a tenu son Journal, première conquête de l'homme cultivé sur le manuel, et refuge des impuissants. Tout pour être heu-reux dans une société décidément attentive aux « plus défavorisés », comme disent les ministres, le dimanche l D'où vient qu'il a bientôt divorcé, rompu avec sa famille,

et tâté de la psychiatrie? Parce que son « ascension à la force des poignets », comme disent encore les ministres, fut un marché de dupes. Il a pris en horreur la misère des siens, leur soumission, et jusqu'à leur dialecte. Un weekend pascal chez ses parents a consommé tristement cette rupture. Et, en même temps, il s'est senti en état de trahison vis-à-vis d'eux. En passant de l'« autre côté », il a compris que le maniement des mots servait en priorité à berner ses frères.

celle de ses auteurs préférés, Proust, Gide, Leiris, qu'il reproduit malgré lui. Le mineur boursier se prend littéralement pour un héritier de Combray ou de Cuverville. Pour raconter le coron, c'est le chiendent : le patrimoine pèse, la plume bute. Lit-il Céline ? Le voilà renvoyé, comme tous les autodidactes, à sa trahison. Même la langue de la rébel-lion est colonisée. Il n'est gros mot que de Paris! Et pas de retour possible aux origines. Trop tard pour

retrouver la paix de l'outil en réparant soi-même son lavevaisselle. A l'aliénation sociale s'est substituée une aliéna-tion mentale, dont aucun ressassement analytique ni quelques révoltes farfelues ne sauraient délivrer. La culture a opéré en profondeur. Elle a donné « un sens » à la vie du héros en excluant de cette vie ce qui ne pouvait prendre sens selon son ordre à elle. Le prolétaire parvenu est condamné à retoucher les cheis-d'œuvre hérités. Ses souvenirs d'avant sa conquête du langage et son ralllement objectif aux gens qui en tirent domination se révèlent proprement in-racontables. Il lui reste une langue empruntée, dans tous les sens

Ces enjeux sociaux de l'écriture, que Bourdieu analyse que Marcel Moreau hurle, que Pérec et Laine traquent à travers les « choses » ou les malentendus de la petite-bour-geoisie, Dubols, comme Béatrix Beck, les remet, en témoin, à leur place : aussi capitale que soigneusement dérobée.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

★ LES EMMURES, de Jean-Marie Laclavetine, collection « Le This Estations, the sear-same factorials of the chemin a Gallimaard, 218 pages, environ 55 frames.

LA MANDUCATION, de François Forestier, collection a Mots >,
Ramsay, 190 pages, environ 48 frames.

½ L'ORIL DE LA MOUCHE, d'André-Joseph Dubois, Balland,
220 pages, environ 55 francs.

# science-fiction

# Une sociologie de l'imaginaire

■ La science-fiction tace à l'idéologie.

A méthode employée par Alexis Lecaye dans les Pi-rates du Paradis, essai sur la science-fiction, est à la fois simple et originale. Il a d'abord lu plusieurs centaines de romans et nouvelles. Il a ensuite consi-déré chacune de ces œuvres comme la description d'une soziété, ni plus ni moins réelle que celles qui couvrent aujourd'hui la planète Terre.

Les Martiens d'H.G. Wells, les robots d'Isaac Asimov, les salamandres conquérantes de Karel Capek, les Arturiens de Fredric Brown, les Terriens galactiques d'Arthur Clarke, les hermaphrodites de la planète Winter peints par Ursula Le Guin, sont des êtres imaginaires. Mais ils sont aussi des êtres sociaux.

Leurs mondes respectifs peuvent donc être analysés. Seule différence avec les sociétés actuelles et réelles : nés de l'esprit des romanciers, ils ont la perfection, le poli de l'abstraction. Ils sont, par essence, des types idéaux, au sens wébérien du

Cet inventaire de mondes inexistants est, pour Lecaye, l'imaginaire de notre société; plus exactement, de sa partie anglo-saxonne, qui continue de dominer la science-fiction mondiale, comme elle tient encore solidement les secteurs technologiques de pointe, de l'astronautique à l'informatique. Et ce, malgré les progrès récents de l'école française, mais grâce à l'extinction de l'école soviétique, dans le désespoir. Cette dernière n'est plus aujourd'hui représen-tée sérieusement que par un auteur double, les frères Strougatskii, entrės depuis quelques ennées dans une commune dissidence.

De cet examen encyclopédique se dégagent des régularités, des tendances : omniprésence, dans ces futurs imaginaires, de systèmes féodaux d'échelle galactique, développement récurrent de systèmes matriarcaux, déchaînement d'une sexualité pathologiquement infantile, à laquelle participent désormais (et non comme partenaires passifs) extraterrestres et ordinateurs, plus sensuels ou sadiques les uns que les autres. La violence aussi s'étend, dans ces univers du rève, sans frein. particulièrement remarquable dans la science-fiction française, qui a décidément pris le tic principal du rapport Peyrefitte. Au contraire qui sait de quoi elle parle puis-que le taux d'homicides est aux Etats-Unis extrêmement élevé. la française imagine du meurtre, du carnage, même, dans un pays fondamentalement calme. Impression générale : la

science-fiction actuelle, an contraire de celle de Jules Verne ou de Hugo Gernsback, se méfie de la science, qui lui paraît au fond plus dangereuse encore que

#### Tabous soviétiques

Parce qu'elle réfléchit sur le futur de l'humanité, parce qu'elle fantasme sur l'organisation sociale et le sens de la vie, la science-fiction entre sans cesse en concurrence avec des systèmes métaphysiques plus classiques : religieux comme le chris-tianisme, le bouddhisme ou l'hindouisme, la iques comme le marxisme. Les idéologies intro-duisent du rêve dans la réalité sociale: la science-fiction introduit de la réalité sociale dans le rève. Les tabous soviétiques sont particulièrement révélateurs du rapport, secret mais étroit, qu'entretiennent marxisme et science-fiction. En U.R.S.S., le science-fiction refuse le voyage dans le temps. Pourquoi ? Selon Lecaye, parce que «l'idéologie officielle fournit déjà un exemple trop réel de jeu avec le temps et l'histoire, en remodelant sans cesse le passé proche pour le rendre conjorme ux nécessités de la propagande ». Ici, le régime soviétique est sim-

Edité par la S.A.R.L. le Monde.



1978 Beproduction interdite de tous arti-des, sauf accord avec l'administration.

plement la science-fiction au pouvoir Autre vérification de cette interaction entre science-fiction et idéologie : l'absence allemande. Au-delà du Rhin, on écrit peu de science-fiction, on ne vit pas les yeux braqués sur le futur; enfin pas de cette façon-là. Il y a quelques décennies. l'Allemagne vivait un millenarisme actif et meurtrier, le nazisme. Et Nor-man Spinrad, auteur américain. ne considère-t-il pas Hitler comme, « dans une certaine mesure, un auteur de science-fiction »?

L'interprétation de Lecaye se tient. Les pays d'élection de la science-fiction — Etats-Unis et Grande-Bretagne - sont en géneral et par tradition hostiles à l'idéologie, à la domination des esprits par une idée, a priori, uniforme et centralisée, de ce que doit être le futur de l'homme On aboutit donc à deux définitions, complémentaires : la science-fiction, ce serait l'idéologie revue et corrigée par le sens de l'humour. Réciproquament, l'idéologie n'est peut-être que la science-fiction saisie par l'esprit de sérieux.

EMMANUEL TODD.

LES PIRATES DU PARADIS, ESSAI SUB LA SCIENCE-FICTION, d'Alexis Lecaye, Denoël, 250 pages, 24 francs.



# bayard à l'école.

en culottes courtes Greg racontait des histoires et le rire de la classe le faisait se retrouver au fond. où il pouvait dessiner dans la marge. De lá à dire qu'Achille Talon est un marginal original... en tout gags Greg vient de publier

son 27° album Talonnesque.



Ne rēvons pas

le nouvel album d'Achille Talon: - comment résoudre le dur problème du contrôle fiscal; - comment résister au dentiste fou qui peut encore frapper... un superbe cru, pur "Talon".

vous serez saisis d'hilarité dépêchez-vous de le lire avant que l'impôt sur le rire ne soit voté.

DARGAUD 🏝 EDITEUR

l'enfer des c

A CHILLIAN PROPERTY.

won Hoiman

100

ه چوالے اور استامان زائیں ہوائی

PRAME OF S

and the second of the second o

化分子 化氯酚基酶

per production and the

总编写物于连 ALES TO PROPER THE PERSON NAMED IN

luge par George

ECRIVAINS

REGIE manuscrits

the Company of the Report es e ore⊷ o \* = \_1 -<sub>25,7</sub>.

# maginaire

the science-fiction of the capture verification de capture verification de capture in the captur logie: l'ansence allemand, à du Rhin, on écut les ince-fiction, on ne vit le presence de cette façon; la libre el cette façon; l'Allemant un millénariane annuel de le cette façon. intrier, is manifered in Ne. ipinirad, auteur auteu un auteur de

D ?

erprétation de Lecaye à Les pays d'élection de la s-fiction — E-ats-Unit e-Bretagne - sont en s et par tradition hostile ogie, à la domination de par une idée a man me et centralisée de c sit être le futur de l'home outit donc à deux défin complémentaires e-fletion, ce serait l'ide Teans of Cottides bas de l'humour. Reciproque Précologie n'est pent en seclence-fiction saide pr t de sérieux

EMMANUEL TODA SUR LA SCIENCE-FICTRE, ia Lecaye, Denoel 256 par



# était ayard l'école.

Worlds bourts Grea त्रकेते **तं**≎ड ते १९८ ५३ the de la cresse. pai sa retto. - auto DOWNER CEES TET e marge. 7.12 page Taton o margina of pital... ಡೇ ಸಚಿತ್ರ ಕ್ 2/- street 1: ----



navel alcum tille in ... काकदर्भा १०४३-उन्हें a problems untrôle "" inimer: " 'e' tentiste The seut en l'ampreta MPELE T SERVICE SERVICE

Act of the last of nt que l'accet in the Table

# lettres étrangères

# Hugo von Hofmannsthal, de la grâce au désespoir

 L'itinéraire d'un grand écrivain de Vienne.

seize ans. Hugo von Hofmannsthal, sous le pseudonyme de Loris. publialt son premier poème dans le plus grand journal de Vienne. Un an plus tard, en 1891, ce Mozart de la littérature qui écrit à Schnitzler : a Je ne peux vous rencontrer aujourd'hui, car je dois suivre mes cours d'allemand ou lycée et faire mes devoirs », a déjà donné plusieurs

D'autres génies précoces ne passent point l'épreuve de la maturité. Comme Rimbaud, ou comme ce Leopold von Andrian. un des meilleurs amis de Loris, qui écrit à vingt ens la fascinante nouvelle le Jardin de la connaissance, buis meurt à la rière diplomatique. Hofmannsthal a tenu les promesses de ses débuts de jeune prodige. Quand il meurt, en 1929, il laisse une œuvre abondante et variée : théâtre, livrets d'opéra, nouvelles et les fragments admirables du roman Andreas.

De nombreux essais critiques et politiques, des conférences et des journaux de voyages jalonnent cet itinéraire que l'antho-logie établie par Albert Kohn nous invite à redécouvrir.

Hugo von Hofmannsthal adolescent avait l'agilité somnambulique des marionnettes de Kleist. La Lettre de lord Chandos (1903) marque la fin de cette miraculeuse enfance de l'art. L'automatisme d'une écriture géniale, jailie de l'inconscient, s'est brisé. Lord Chandos s'épouvante du choses. « J'ai perdu la faculté de penser ou de parler avec suits. La langue dans laquelle il me serait donné non seulement d'écrire, mais aussi de penser, est une langue dont je ne connais pas un mot, une langue dans



laquelle me parient les choses Impossible désormets d'écrire

a en titubant sous le faste verbol ». Le vieux langage est usé, corrompu, mensonger. Les mots ne garantissent plus l'unité du moi et du monde. La réalité devient étrange et lointaine. Les notions abstraites perdent leur sens : « J'éprouvais un malaise inexplicable à seulement prononcer les mots esprit, âme, corps. » Non que la parole se dérobe : la mélodieuse éloquence de la confession » de lord Chandos vain craindra de parler pour ne rien dire. Chaque phrase devra légitimer son emplètement sur

Réaction à l'esthétisme et critique du langage. La Lettre de Lord Chandos et ses deux pendants : l'Entretien sur les poésies et les Lettres du voyageur à son retour sont indissociables du mouvement des idées viennoises qui

danubienne meurtrit Hof-mannsthal au plus profond de son ètre. Juste avant l'effondrement, il donne ses lettres de noblesse au mythe habsbourgeols Dans le miroir de sa littérature s, il trouve l'inspiration d'un R Qui dit Autriche, dit naturellement lutte millénaire pour l'Eu-tope, soi millénaire en l'Europe. » Hofmannsthal survit dix ans à

l'Empire. Mais Il se sent étranger dans le monde nouveau où il ne voit one chaos. Son grand discours de 1927, les Ecrits, espace spirituel de la nation, propose de conciller l' a anarchie productive » et la fidélité au passé. En somme, une a répolution conservatrice ». Formule creuse et dangereuse constat d'impuissance, Ecoutons l'exilé, aussi pathétique que le Cygne de Bandelaire : « Vienne m'est devenue insupportable. Vous, vous n'y voyez qu'un décor de théâtre qui vous parle de choses mortes, et vous y trouvez du charme. Mais, pour moi, c'est atroce (2). a

qu'il renouvelait une culture décli

nante, l'héritage baroque. Comme êtait à jamais perdue cette mo-

narchie habsbourgeoise dont il

Passons sur l'élan belliqueux du

Qui à l'Autriche! de 1914, qui

proclame : « L'esprit et la moralité, purssamment irradiés, se pro-pagent, et, derrière cette armée,

l'atmosphère a quelque chose de

hardi, comme celle du matin. La dislocation de la monarchie

conservait la nostalgie (1) »

JACQUES LE RIDER.

+ LETTRE DE LORD CHANDOS en 1891, Beethoven, le Festival de Salzbourg, dont Hofmannsthal ET AUTRES ESSAIS, de Huge von Hofmannsthal, traduit de l'allemand par Albert Kohn et Jean Claude Schneider, Gallimard, avec Richard Strauss. Comme le 450 pages. Environ 95 F.

> (1) Holmannsthal et son temps dans Création littéraire et connaissence. Gallimard. (2) Lettre & Carl J. Burckh

niers jeux. Hojmannsthal savait

# L'enfer des consciences malheureuses

En tenant la chronique de cette amitié et de ces amours. et mettre à nu la personnalité complexe et contradictoire de Sophie autant que l'âme dangereuse et fascinante de Nathan. Rien n'est simple, en effet, entre ces deux amants : c'est une alternance de phases amoureuses d'une rare intensité et de tergibles violences, physiques et werbales.

D'une jalousie véhémente, Nathan insulte, menace, frappe, dumilie de la pire façon cette Sophie qu'il prétend adorer mais à qui il reproche, au cours de erises hystériques, d'avoir joué de ien des Allemands pour sauver sa peau. Dans son délire occascionnel, il ne vott plus en elle qu'une putain et la victime explatoire toute désignée de l'holocauste. De la même façon,

Le Choix de Sonhie est une

œuvre profondément émouvante,

tout simplement par le besoin

Mais il y a plus. Ce roman nous fait éprouver, mieux que

tout autre, comment un écrivain,

même très doué, ne peut en fin

de compte nous faire croire à Auschwitz Les éléments autoblo-

graphiques de Sophie (le jeune

Stingo à Manhattan, sa fugue

dans le Sud, la rocambolesque

qu'avait Styron de l'écrire.

ensensé à Nathan, cherche sans tioute à expler la faute qu'elle tire de son pasé de victime et à cerbé d'exprimer sa haine de la wie et d'elle-même.

Stingo va ainsi passer son temps à réconcilier les amants infernaux ou à retrouver leur trace: 11 tentera même, après être tombé amoureux de l'insaisissable Sophie, de la protéger du danger qui la menace, de C'emmener vers le Sud pour faire sa vie avec elle. En vain, Sophie s'enfuira. Nathan et elle semblent ne pouvoir éviter l'accomplissement d'un destin dramatique auquel ils aspirent d'ailleurs, plus ou moins conscienment.

Les faits que Stingo consigne et développe sont accompagnés de leur aura crépusculaire, de aucune verité qui n'ait comme corrélatif le mensonge, le faux-

semblant, le mythe. Nathan n'est, dans le fond, qu'un schizophrène paranoïaque, dopé par des amphétamines et de la cocaine qui ment le biologiste inventif et talentueux qu'il dit être, moins de sauveur d'une femme en détresse que son implacable destructeur - quand bien même l'aimerait-11 comme un forcené. Sophie, de même, dott rectifier constamment l'image qu'elle donne d'elle-même en révélant des faits qui contredisent cette image. Elle transpose, pour le cesse de la hanter, tandis que la volonté d'anéantissement poursuit un Nathan Illuminé et

marquent la fin d'un siècle et

le début du nôtre. Le scepticisme linguistique délimite l'exprimable

et l'indicible e Sitôt que nous

avons vraiment quelque chose à

dire, nous aevons nous taire »,

dit le philosophe Mauthner. Et la poésie ne peut donner parole au

Grand Silence que dans la me-

sure où « l'inexprimable est

contenu - inexprimablement -

dans ce qui est exprimé », comme

Dans ces essais, la musique

tient autant de place que la lit-

térature. Mozart, que Loris célèbre

fut le fondateur en 1919, l'histoire

de la si féconde collaboration

dit Hermann Broch non sans une

affectueuse ironie : « Ce poète

qui doute du langage trouve dans

la musique l'achèvement du verbe.

Dans ses livrets, meilleurs encore que ceux de Da Ponte, la tradition

la plus conservatrice jette ses der-

écrit Wittgenstein.

Culpabilité et allénation : tels sont les deux pôles entre lesquels Styron fait rouler, en un flot tumultueux, le stream of consciousness de ses héros. La culpabilité est issue de données historiques : le martyre juif organisé par les nazis, vécu « en marge » par Sophie, revécu en pensée par Nathan — tous deux irrémédiablement fautifs à leurs propres yeux. L'aliénation prowient de l'incapacité de ces êtres à s'innocenter, à échapper à ce qui a corrodé le moi profond et ses facultés d'oubli, de conflance,

Une tendre et inquiète complicité

Aux déchirements, aux viodences, aux élans passionnés qui rythment les rapports de ce couple d'exilés de l'intérieur s'ajoutent la compassion, la tendre et inquiète complicité qui lient les trois protagonistes et qu'éprouve singulièrement Stingo, le voyeur, l'ami, l'impuissant intercesseur. En cela, le roman de Styron est bien plus dostolevskien que faulknérien.

Le Choix de Sophie, superbement traduit par Maurice Ramband, rassemble, de façon on ne peut pius vigoureuse et imagée, toutes les pièces d'un procès que se font l'une à l'autre deux consciences malheureuses de notre modraité auxquelles s'ajoutent les conclusions du

témoin privilégié, tantôt avocat de la défense, tantôt procureur mais victime, lui aussi, à sa facon.

L'auteur a mis beaucoup de circonspection et de lenteur dans l'élaboration de ce roman-fleuve Un peu trop sans doute. On regrette que le premier quart du récit soit alourdi par l'intervention de personnages ou de faits secondaires destinés sans doute à étoffer, dans le roman, la part revenant à Stingo (trop faible autrement par rapport à celle qui est échne à Sophie et à Nethan), mais auxquels on ne s'intéresse que médiocrement. Passe ce cap, cette mise en place minutieusement étirée, le roman de William Styron nous entraîne par son intensité, sa vigueur, son éclat remarquables.

On n'oubliers pas certaines de ses scènes : la tentative de séduction menée par Sophie anprès du commandant d'Auschwitz, par exemple, ou la furia amoureuse et morbide qui lie les amants entre capsules de cyanure, persécutions sadiques et extases charnelles. Le maîtrise de la construction, la puissance de l'imagination, le balancement équilibre entre l'impression et la réflexion, entre la fulgurance des images et les froids rétablis-sement de la pensée, entre la conjoncture historique et l'exploration de sensibilités névrotiques, tout contribue à faire du Choix de Sophie une réussite originale, puissante, poignante jusque dans

Dans cet enfer des consciences meurtries, manipulées par l'histoire, Styron a su mettre toute la force explosive, la dérision. la rage d'aimer et de détruire que dieux de l'Antiquité gre insufficient aux hommes dont ils entendaient se jouer. Mais, kri, la fatalité porte un uniforme noir et la dialectique amoureuse du maître et de l'esclave, pour finir à Brooklyn, se devait d'être nouée à Auschwitz

Ce pouvoir ancestral des malédictions, William Styron a su intimement et magnifiquement l'illustrer à partir de la plus atroce condamnation de l'homme qu'ait mise en pratique l'histoire contemporaine.

PIERRE KYRIA.

\* LE CHOIX DE SOPHIE, de William Styron. Traduction de Maurice Ramband, Gallimard, 630 pages. Environ 80 F.

Editions du DEVES **B.P. 80** 

13152 Tarascon cédex recherchent manuscrits dactylographiés, romans, pièces de théâtre.

🖷 (Publicité) 🕮 SAMEDI 7 MARS, à 20 heures 30, Centre Culturel de la Rose + Croix A.M.O.R.C., 199 bis, rue St-Martin, 75003 PARIS « LE DIAGNOSTIC MEDICAL DE L'AN 2000 w Grande Conférence par M. GROSSEIN, le Dr MANDEL. Part. 20 F.

**APRĒS** "L'HERBE A BRULER' RENAUDOT



nouveau roman

"Un conte où la perversion prend l'apparence de la chasteté... inéffable et cocasse." BERNARD ALLUTT/LE MONDE

" Entre la parabole et le conte pour enfant pervers, ce roman a le charme cotasse d'un collage surréaliste..." MATTRIEB GALLY / L'EXPRESS

'Un roman d'amour fou. Un mystère médiéval projeté dans la fournaise satanique de nos cités. Detrez libère toute la poésie moonnue du christianisme." Patrick Grainville/Y.S.D.

" A ne pas manquer, un somptueux régal." FRANÇOISE XENAKIS / LE MATIN

CALMANN-LEVY

#### SON NUMÉRO DE MARS



### DES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

# Le Monde DE

Le Monde DE

L'EDUCATION La publication de référence

VOUS PROPOSE DE VOUS ABONNER **YOUS NE PAIEREZ QUE 80 F, 1 AN FRANCE** POUR ONZE NUMÉROS AU LIEU DE 88 F

| <u>L'EDUCATION</u>                                                  | BULLETIN           | D'ABONNEME! |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| OUI je m'abonne au <b>Mond</b> e de<br>la somme de 80 F (étranger 1 | 04 F).             |             |
| NOM :                                                               |                    |             |
| PRENOM                                                              | و عنه هم د د د د د | ••••••      |
| ADRESSE                                                             |                    |             |
| CODE POSTAL VII                                                     | <u> 1</u> E        |             |

Envoyez votre règlement à : LE MONDE, Promotion Abonnements, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS Cedex

# **ÉCRIVAINS**

Il ne suffit pas d'écrire. L'important est d'être édité et de toucher des droits d'auteur.

REGIE manuscrits 60, bd de Strasbourg, 75010 Paris

> est le chemin le plus rapide pour y parvenir

Jugé par George Steiner Island) ont une autorité que n'ont pas, que ne peuvent avoir les épisodes, souvent hallucinants, oui, et formidablement documentés, qui se passent à Cracovie, chez Hoess le commandant du camp, et dans les

dédales du supplice méthodique. C'est justement ce divorce entre la force narratrice de Styron naire » qui éduque la sensibilité du lecteur et qui sait imposer aux complaisances de l'atroce les

limites salutaires de l'indicible. Que le Choix de Sophie soit aussi et partout une grande fresque érotique révèle l' a êchec victorieux » de son auteur. Car c'est dans la sexualité que Styron comme Edgar Poe, son véritable devancier, cherche une sorte de réplique à la torture et aux ternes débauches de la mort. C'est dans l'érotisme du roman que s'affirment l'acuité de sa vision, les audaces de son style, auxquelles se dérobe Auschwitz Lire ce livre avec la confiance. avec le don de sol-même qu'il exige et qu'il mérite, c'est aussi en vivre la (partielle) défaite. Rares sont les œuvres contemporaines dont ce soit un titre de

# sciences humaines

# L'asile comme laboratoire politique

● La préhistoire de l'antipsychiatrie.

OUVRAGE qu'on va ure aurait da être une preface », déclarent ingénument les auteurs dans l'avantpropos de ce livre de plus de cinq cents pages à petits caractères, en nous en annonçant un autre de la même envergure. Qui les lira ? Les éditeurs spéculent-ils sur la mise en chômage des intellectuels, sur la perspective de vacances pluvieuses, sur le masochisme des critiques littéraires? Puisse le précédent de Deleuse et Guattari ne pas encourager ces mariages érudits d'une si redoutable fécondité ! Au demeurant Marcel Gauchet et Gladys Swain eussent pu condenser leur propos sans dom-mage en cinq fois moins de pages, et multiplier conséquemment le nombre de leurs lecteurs par le même chiffre — ce qui efit été souhaitable pour un ouvrage aussi riche en perspec-tives inédites.

Nous savons, depuis Michel Foucanit (1) et Thomas Szasz (2) qu'il y a une histoire de la folie qui a varié dans sa nature même seion les époques et seion les sociétés, et qu'il y a surtout une histoire de la place ménagée aux fous par la collectivité.

Au Moyen Age, le fou est reconnu et désigné dans son altérité au point d'étre matière

à spectacle et à enseignement : c'est une figure-limite de l'huma-nité encore immergée dans l'animalité, la sauvagerie ou l'arrièremonde démonisque : on l'invoque pédagogiquement comme une sorte de repoussoir moral. Le fameux « grand renfermement » des Insensés, coîncidant avec l'avenement de la monarchie absolutiste, mettra fin, par l'exclusion pure et simple, à cette socialisation négative de la folie.

Mais le problème va se reposer d'une manière plus complexe L'Etat égalitaire ne saurait tolérer l'idée d'une altérité irréductible qui soustrairait certains individus au statut social. Aussi bien, avec Pinel et son élève Esquirol qui réorganisent l'hos-pice de la Salpétrière, la folle cesse - t - elle d'être considérée comme incurable : elle est réintégrée dans l'univers du sens et elle devient susceptible d'un traitement efficace. Gauchet et Swain s'appliquent essentiellement à analyser ce paradoxe d'une folie que, plus que jamais, on enfermé, et qui pose pour-tant, à plus ou moins longue échéance, le problème de son

C'est à ce sujet précisém que les auteurs infléchissent la trajectoire tracée par Michel Foucault : à partir de 1800, tout en renforçant sa clôture par rapport à l'espace social, l'hospice cesse d'être un lieu d'exclusion.

désenfermement.

Il se convertit, an contraire, en une sorte de laboratoire politique dans lequel, sous le prétexte de réduire l'altérité du fou, on expérimentera toutes les technique de conditionnement social et mental propres à intégrer les individus dans l'organisation démocratique. En effet, le projet therapeutique de ramener l'ordre dans des esprits dérégiés ren-contre de front le projet de pou-voir extensif issu de la souve-raineté du peuple et lui offre un espace réservé où se déployer.

L'asile de 1800 peut être interprété dans cette perspective comme la simulation, l'anticipation ou le microcosme institu-tionnel d'une société translucide idéalement administrée — qui pourrait bien être la nôtre. Traiter l'aliénation, c'est d'abord gouverner un peuple d'aliénés. c'est-à-dire étendre le pouvoir de l'institution sur toutes choses de l'existence collective et sur l'ame même des individus, de manière à susciter une conformite spontanée qui rende toute

Il est vrai que ce projet de socialisation totalitaire est bientôt reconnu comme Illusoire par ses agents les plus perspicaces. Ce n'est pas le moindre mérite des auteurs que d'avoir mis en évidence toutes les critiques in-

depuis 1860 environ, ont annonce la grande remise en cause de se déprendra par conséquent de ces deux dernières décennies. On d'une génération sponta-

née d'antipsychiatres en rupture subite avec les geôliers censés les avoir précédés depuis deux siècles. Gauchet et Swain ont pourrait considérer comme la préhistoire de l'antipsychiatrie. Sans doute la perspective des auteurs est-elle idéologiquement

ambiguë, pour ce qu'elle fait apparaltre l'Etat démocratique issu de la Révolution française comme un totalitarisme diffus, un despotisme sans despote, une disso-lution de toute singularité par la dictature de chacun sur soimême et sur tous. Gauchet et Swain veulent-ils nous faire partager la nostalgle d'un pouvoir localisé qui laissait sa place à l'autre, fût-ce au titre d'épouvantaii? Ou suggèrent-ils, an contraire, une ...ternative liber-taire qui restaurerait l'altérité, mais cette fois comme un modèle d'accomplissement individuel? Peut-être est-ce à mettre au crédit de cet ouvrage que de nous laisser la responsabilité d'une

MICHEL THEVOZ. \* LA PRATIQUE DE L'ESPRIT HUMAIN. L'INSTITUTION ASI-LAIRE ET LA REVOLUTION DEMO-CRATIQUE, de Marcel Gauchet et Gladys Swain. Gallimard, 522 pages. Environ 78 F.

noms : Gaétan. Marie. Etat civil : célibataire. Taille 1.57 mètre. Profession : neuro-osychiatre Né le 22 juillet 1872. à Bourges. Mort le 17 novembre 1934. à Paris. Signe particuller : une étrange passion pour les étoffes. Même s'il n'est plus guère

L'étrange passion

du docteur Clérambault

lu, aucun psychiatre n'ignore le nom du docteur Clérambault : ses travaux sur l'érotomante. les psychoses passionnelles at l'au-tomatisme mental appartiennent au vieux fonds de la psychiatrie trançaise que l'engouement récent pour la psychanalyse a frappé d'obsolescence. Signaions à ce propos l'excellente Fondements de la clinique (1) qui retrace l'évolution des connaissances en psychopathologie, de Philippe Pinel à Henri

Les éditions Solin, en rééditant quelques articles de Clérambault, no visent certes pas à l'exhumer pour en souligner la modernité. Non, ñ s'agit plutôt, à l'altre de repères blographiques, de faire apparaître derrière le psychiatre le fétichiste, derrière le chercheur l'homme. Bref. de s'attaquer au mythe selon lequel la psychietrie, pour se constituer en science, devrait être indépendante de ceux qui la façonnent et l'enrichissent. Ainsi que le rappelle Bernard de Fréminseulement écrit de tines observations. Il n'a pas seulement bâti une théorie des passions. c'est précisément ce qu'on ne peut admettre dans les traités

de psychiatrie. -Rien n'est plus significatif, à cet égard, que les réactions qui suivront le suicide de Clérambault. Presque aveugle et arthritique, il s'était tiré une balle de revolver dans la bouche, face à son miroir On trouvers à son cire, des étoffes rares, des tissus d'Orient brochés d'or et d'argent, ainsi que quarante vollées. Il s'accusait, en outre d'avoir voiè un tableau. La nécrologie du Figaro débutait alnsi : « li semble bien que l'aliénation mentale soit contagieuse. Ce n'est pas impunément que l'on vit dans la société

(1) Ed. du Seuil.

Joseph Kassel d'écrire à la une du même Flgaro un panégyrique de Clérambault : dorénavant l'image d'Epinal du - patriote ardent - et du - charcheut rumeur concernant ses inclinations peu communes. Ses secrets disparaîtront avec lui comme ceux de cet autre médecin auquel il fut partois comparé après sa mort : Coppéllus, dont le métier — et la passion —

était de voier et de revendre...

des yeux. Médecin-chel à l'infilmerie spéciale des alienes de la préfecture de police, professeur aux Beaux-Arts (d'où il sera expulsé), membre de la Société d'ethnologie de Paris, homme de grande culture, Clérambault s'était fait une spécialité d'observer = la passion érotique des le titre d'une de ses études ici reproduite). Cette passion, il la partageait; on lit sous sa olume : • Nous aimons è promener la main sur la tourrure : nous voudrions que la sole glissât d'elle-même le long du dos de notre main. La tourrure appelle une caresse active sur avec une suavité unitorme un épiderme qui se sent surtout devenir passil ; puis elle révèle pour ainsi dire un nervosisme dans ses brisures el ses cris. .

Pourtant, comme ses contemrambault a toulours fait mine de croire en l'objectivité scientifique de la psychiatrie ; jamais ne s'est interrogé sur le démon intérieur qui le métamorphosait en Inquisiteur des louissances d'autrul. C'est cette attitude d'observateur neutre ou de voyeur honteux que la psychanalyse a sinon modifiée, du moins battue en brèche. Même si l'on peut regretter, avec Bernard de Fréminville, qu'elle n'alt guère semé l'inquiétude chaz les leunes psychiatres français formés à son école, se bornant dans l'Indifférence glacée d'un narcissisme distingué

ROLAND JACCARD.

\* LA PASSION DES ETOFPES Une étude de Clérambault par Yolande Papetti. Françoise Valier, Serge Tisseron et Ber-nard de Fréminville. Ed. Solin,

### notes

### La peur des ruptures

Ce livre devzit s'appeler le Cri. Si Eugenie Lemoine - Luccioni, psychena yste lacanienne, en a fair la Réve du tour an long de ce livre l'être humain comme celui qui hiit les rapaires. La discontinuité, qui assique les points arissance, jourssance et mort -- est presente à chaque page de ce livre, tout à la tois ouvrage de théorie psychanalyuque et de réflexion sur le réel. Le cosmonaure n'est autre que celus qui exprime ce désir d'envol er de non-rupture, comme l'a dit Jacques Lacan et comme le figure ce cableau de Jérôme Bosch reproduit er conver-ture de l'ouvrage : un être humain montant par degrés, conduit par un ange, d'un monde terrestre sombre, lugubre, vers un soleil radieux, sym-bole du bouheur meal, sans fin.

Alasi ce livre est-il avant tout une réflexion sur la discontinuté, la menace qui pèse à mon moment sur nos fragiles certitudes et nos temporatres assances. C'est aussi une recherche de ce qui différencie, à cer égard, les us d'identification masculin et éminin, et Eugènie Lemoine-Luccioni renoue sur ce point avec ce qu'elle avair exprimé dans Partago des fommes (1). La temme, en effet, « on rasson même de se double appartenance à la la femme se trouve toutours partiel lement exclus de la societé circle. Sa peroie surksi de ce possi de partage, de ce lieu de déchirement ». En ce seas, « la fomme à elle scule ligure le distition ». La division, donc la recherche de soi er de l'autre.

Tout dans ce livre est interrogation sur la rupture, sur le cri, sur l'iden-tificacion, door sur l'amour. L'amour qui, écrit Eugénie Lemoine-Luccions, Il arrache le unat d la stagnation: Es sous est à refaire on à reprendre mentement : il taus oncors

C. B. \* LE REVE DU COSMONAUTE, d'Eugènie Lengine - Luccioni. Ed. Le Seuil, 192 pages. Environ 59 f.

# L'histoire de la

psychopharmacologie C'est à travers l'histoire de sa vie

de médecm que le Dr Jean Thuillier relate l'évolution récente de la psychopharmacologie. C'est à Sainte-Anne et dans un laboratoire de l'INSERM que l'auteur a participé et assiste à la decouverse des drogues psychotropes majeures que sont les neuroleptiques, les antidepressents et les tranquillisants, qu'allant suivre, plus récemment. le lithium. Des traitements chimiques qui devaient rendre caduques, dans la majorité des cas, les thécapeutiques de choc, seules armes dont disposait la psychiatrie jusqu'au début des années 50. Ces découverres sont racoutées

no enthousiesme que justifie sens sucun doute leur importance. Mais l'optimisme auquel se laisse entraiger le Dr Thuillier dans la dernière partie de son livre paraîtra partous excessit Aunsi, ecra-il, e esoc les seuroles tiques, on a reellement liberé les althuis des asiles. D'un autre côté, avec les de contort lui permatiani de mieso. supporter le brust es la tureur outelle sécrète ». C'est, d'une certaine manière, confondre l'evolution de la psychiatrie celle de la psychopharmacologie Sans donte l'ambiguité réside-t-elle dans le titre : a-r-il fallo dix ans pour changes la tolse » ou bien pour découvrir des traitements chimiques Vivre avec cile?

Cette smbiguité levée, le livre du Dr Thullier resters sans donte une reference nécessaire à rous ceux que préoccupe l'histoire réceute et bo de la psychopharmacologie.

\* LES DIX ANS QUI ONT CHANGE LA FOLIE, de docteur dean Thuillier. Editions Laffont, collection - L'aventure médicale s 339 pages. Environ 63 F.

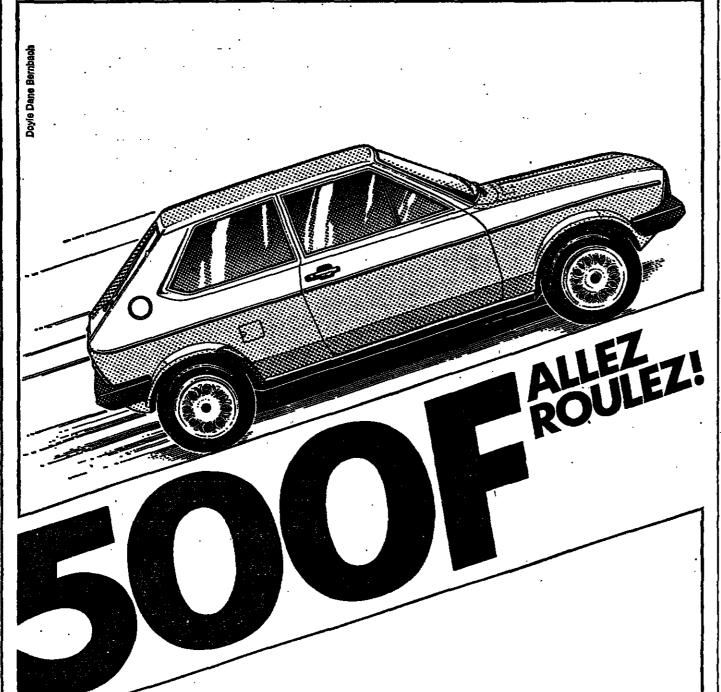

Aller, roulez ! Du 20 février au 2 avril chez tous les concessionnaires V.A.G., vous pouvez partir au volant d'une petite Polo toute neuve en location longue durée. Alors voilà comment se passe l'histoire: Pendant les 3 premiers mois, vous ne payez que 500 F par mois. Ensuite, vous passez au régime floyer

linéaire" à 850 F par mois\* et en fin d'opération la valeur d'achat est de 850 F.\*\* Vous savez maintenant presque

tout sur cette petite Polo. Il ne vous reste plus

qu'à aller l'essayer.

**Volkswagen Polo** 



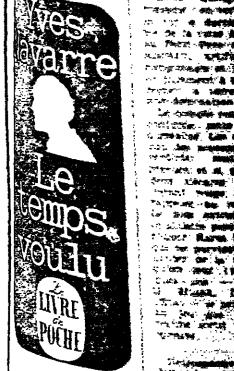

---

Transaction.

THE PROPERTY &

A CONTRACT PARTY

TOUR MANY

the state of

\*\*\*\*\*\*\*\* 345; 🎏 🗯

4 d ( Do-

Marie and a second

Section 1 \$15 Ver 9.1 985

police. professeur rts (đ'où il sera nbre de la Sociélé itture, Clérambault ne spécialité d'obession érotique des la femme - (c'est de ses études ici ette passion, il la on lit sous sa ous aimons à proi main. La tourrure - la sole ceresse DUIOUTE fait mine de peychiamie . . zma.s fiquis:taur des puls. regretter, avec Earminvile, quelle net

nopharmarologie

SIGN DES ETOFFLE EURO-PSYCHIATRE

de Clerambault ::::

metti. Prancoise ...

remintile. Ed Soin.

travers Physics in a se rese le Dr less Tourne tation articles and an articles ga Gera Serricati SECRETARIA - A SEC. N a a general e a de e to the distance of the term es, sam les es annoches Meteor of the Contract And Service To the Late 200 De Construction of the to the state of th the lates like the transfer to the life

2.00 mg 1200 mg 1000 mg

**治力(数** - 427 - 227 ) (27) Life from the control of the 新**开校的** (4) 3 (4) 3 (4) 4 (4) स्रीति क्षेत्रक के विकास विकास THE PARTY OF THE PARTY OF Marie Alexander A CARLOTTE AT NOTE OF THE PARTY OF THE PAR and a set of Secretary and the second AND THE PROPERTY OF THE PARTY.

F . Stabre ...

LA Sente Becomes Francis

Maria de la companya STREET OF STREET Be the Control of No. The second of th Table 1

histoire

# Les déchirements internes du communisme

Cinq livres retracent la lutte contre trotskistes et libertaires.

HISTOIRE du mouvement marxiste — au sens le plus large - peut-elle se ramener à une suite ininterrompue d'excommunications, d'épurations et d'exécutions engloutissant ceux qui, la veille encore, contribuaient à l'avenement du système ? Cinq livres relatant les tensions qui n'ont cessé de déchirer le monde communiste depuis 1917 donnent une certaine cohérence à cette thèse qui s'applique fort bien, en tout état de cause, à la période stalinienne.

La Révolte de Cronstadt. d'Henri Arvon (1), nous remet en mémoire le premier conflit interne qui éciata en U.R.S.S. après la victoire de Lénine, le soulèvement en 1921 contre le pouvoir central, félon à leurs yeux, de ces marins de la Baltique qualifiés par Trotsky, quelques mois plus tôt, « d'orgueil et de gloire de la révolution ». Pour eux, les contraintes du communisme de guerre, le rétablissement d'une hiérarchie stricte dans l'armée, la création de fermes d'Etat autoritairement gérées, étaient autant de trabisons de l'idéal originel. En fait, l'enjeu portait bien, comme le remarque l'auteur, sur la nature du pouvoir qui, dans ces débuts d'une è re nouvelle, « oscillait entre les soviets et le parti, entre la démocratie directe et la dic-tature du prolétariat ». Contre l'étatisme naissant, ces insurgés se réclamaient de conceptions libertaires proches de celles de certains penseurs prémarxistes tel Michel Bakounine: on n'en veut pour preuve que l'aspect quelque peu désordonné de leur

l'incident à leur profit. Historiquement, Cronstadt est donc hien la première manifestation de résistance au totalitarisme soviétique, et il n'est pas inutile de le rappeler à ceux qui, contre toute logique, tentent de présenter Trotsky comme le père des dissidents. A l'époque, ainsi que le fait opportunément observer Henri Arvon, le créateur de l'armée rouge était l'adversaire le plus déterminé des rebelles, le partisan le plus faroud'un centralisme étroit. C'est sur son ordre que fut donné l'assaut final, et si les vaincus éprouvalent un certain respect envers Lénine, ils n'avaient que haine et mépris pour son commissaire à la guerre.

mouvement dont la spontanéité ne fait aucun doute, même si,

bien entendu, les grandes puis-

sances et les milieux russes

blancs cherchèrent à détourner

Quelques années plus tard, c'est pourtant le même homme qui sera à son tour en posture d'accusé. Adversaire de la NEP, avocat de la révolution mondiale, adepte d'une ligne désormais moins bureaucratique, Trotsky devint vite pour Staline un neur redoutable. La suite est bien connue : c'est la destitution, la relégation au Kazakhstan en 1928, et finalement l'expulsion à vie du territoire soviétique. Début d'une longue errance qui se terminera tragiquement à Mexico en 1940. Ce que l'on sait peutêtre moins en revanche, c'est avec quel acharnement le nouyean maître du Kremlin poursnivit les fidèles de son ennemi, non seulement à l'intérieur du

Yves Navarre

Ex - journaliste communiste. René Dazy vient de consacrer un ouvrage à ce très vaste sujet, et le bilan qu'il dresse est élo-quent (2). C'est en effet par centaines de mille qu'il faut compter les victimes de cette chasse à l'homme qui, commen-cée en 1927, atteignit son apogée dix ans plus tard, lors des fameux procès de Moscou. En U.R.S.S., c'est en réalité la solution finale qui fut appliquée aux trotskystes puisque, sous Khrouchtchev, lorsque les camps s'ouvrirent parcimonieusement, aucun n'en ressortit. A l'étranger, l'halalli fut aussi très rapidement donné. A partir de 1927, le Komintern supprima pratiquement le droit à l'autonomie des partis nationaux et les obligea

à éliminer — au besoin phy-siquement — les zélateurs de la

doctrine mandite. Les dirigeants

à Moscon montrèrent l'exemple.

faisant disparaître plus de cent

P.C.U.S., mais egalement au sein

des partis frères.

quarante délégués - pas tous trotskystes il est vrai. Un peu partout dans le monde cette leçon ne fut pas perdue. Si, en France, l'existence des « libertés formelles » ne permit qu'une mise à l'écart des sus-pects par le P.C.F., en Pologne des méthodes plus expéditives parvinrent à décapiter la direction du P.C.P. entre 1933 et 1939 Mais c'est en Espagne, durant la guerre civile, que les staliniens se surpassèrent, exterminant littéralement les membres du POUM (trotskystes non orthodoxes) à l'instigation d'un certain Santiago Carrillo, qui, après les avoir taxés de collusion avec le fascisme, proclamait crûment : « Ecrasons-les sans pitié pour assurer nos arrières.

Cette accusation de complicité avec l'adversaire de classe reviendra, d'ailleurs, comme leitmotiv dans la bouche des Soviétiques. Après 1945, elle servira à justifier l'écrasement des ultimes récalcitrants en Chine, en Grèce en Indochine, en Albanie et, déjà dans les années 30, elle alimentait la campagne calomnieus menée par le Kremlin contre Trotsky. Comme -le rappelle Pierre Broué dans un ouvrage sur l'assassinat du proscrit (3) il ne suffisait pas à Staline d'abattre son rival, il lui fallait aussi le discréditer à jamais D'où l'action vigilante des communistes mexicains charges par Moscou de faire passer l'exilé pour un agent de la Gestapo... germano-soviétique ne les con-traigne à changer de tectique et à le peindre sous les traits d'un suppôt de l'impérialisme améri-

Une dizaine d'années plus tard, en Tchécoslovaquie, un scénario analogue se déroniera. Karel Kaplan l'analyse dans un remarquable petit volume (4). Une fois encore figuraient, au banc d'infamie, ceux-là mêmes qui, naguère, avaient mis le régime en place. Comme si quel-ques-uns, à l'Est, s'étalent juré de faire mentir Marx, qui disait : a L'histoire ne se répète jamais. v Par rapport aux situations precédentes, il existait, cependant, à Prague, après la guerre, une différence non négligeable puisque la plupart des prévenus — à l'instar de Rudolf Slansky, le plus connu d'entre eux sculement n'étaient jamais entrés en opposition avec le parti mais l'avaient, au contraire, constamment soutenu les yeux fermés. Ici, la schizophrénie statinienne atteignatt son pa-roxysme : en vertu de la fameuse loi sur le durcissement inévitable de la lutte des classes, chère au Petit Père des peuples, elle suscitait, artificiellement, des comploteurs et les faisait passe en jugement à seule fin de faire régner la terreur et d'imposer une domination implacable

Le compte rendu des audiences confirme cette impression d'irréalité. Les répliques de chacun des acteurs (et bien sûr les verdicts) sont soigneusement prevues, et si, par aventure, l'un deux s'écarte de son rôle un royant rouge s'allume pour le rappeler au respect du texte! Le plus extraordinaire est que ce sinistre psychodrame finit par réussir. Rares furent les accusés qui ne parvintent pas à se persuader de la réalité des crimes qu'on leur imputait. Quelques - uns - et, parmi eux. G. Husak, l'actuel chef de l'Etat — se prirent même si bien au jeu que leur foi dans le regime sortit renforcée de cette

Rétrospectivement, on se demande comment a pu être

lences et d'horreurs. Maintes fois évoquée, cette énigme est devenue un lieu commun tant sont nombreuses les confessions de communistes renégats. Celle que vient de publier Marcel

accepté un tel cortège de vio-

Thourel doit néanmoins retenir notre attention (5). D'abord parce qu'elle répond en partie à la question qui nous hante et puls, sussi. parce qu'elle ne nous vient ni d'un écrivain ni d'un universitaire ni d'un responsable de premier plan, mais d'n cadre moven, blen place nar conséquent, pour connaître les réactions de la c base ». De 1935 à 1945, cet ancien

ouvrier boulanger a été perma-nent du P.C.F. dans le Sud-Ouest responsable de plusieurs départements de cette région. Pendant toute cette décennie, ! a été un exécutant modèle, entérinant les purges et se dépensant sans compter durant l'occupation. En 1945, il fut pourtant brutalement exclu pour avoir fait quelques critiques légères. Rallié au trotskysme puis au P.S., via le P.S.U., il témoigne aujourd'hui

avec une franchise exemplaire et avoue, sans fard, que, conditionné comme il l'était, il aurait certainement tout admis, y compris le supplice de ses camarades. Compte tenu de ce que nous savons maintenant, un tel aveuglement peut sembler incompeu vite qu'à la même époque beaucoup d'intellectuels infiniment mieux informés subirent une pareille fascination. En Espagne, avant 1939, Mairaux ne conflait-il pas à Victor Serge : a J'accepte les crimes de Staline où qu'ils soient commis. »

ÉRIC ROUSSEL

(1) La Révolte de Cronstatt, de Renri Arvon. Editions Complexe, 180 pages, environ 13 trancs.
(2) Fusiliez ces chiens enrapés, le génocide troiskiste, de René Daxy. Olivier Orban, 378 pages. Environ 59 trancs.
(3) L'Assassinat de Troteky, de Flerre Broué, Editions Complexe, 192 pages. Environ 13 francs.
(4) Procès politique à Prague, de Karel Raplan. Editions Complexe, 194 pages. Environ 13 trancs.
(5) Itinéraire d'un oudre communiste 1935-1950; du stalinisme au troiskisme, de Marcel Thourel, Privat, 320 pages. Environ 20 francs.

### Le rapt de deux généraux russes

NLEVES en plein Paris, en 1930 et en 1937, les généraux Koutie-poy et Miller, chefs de l'émigration russe blanche ont sans doute emporté bien des secrets dans leurs tombes. Nul na peut, certes, nier qu'ils furent victimes des services spéciaux s, mais les raisons authentiques de leur rapt, le déroulement précis des opérations, le jeu véritable des complices des ravisseurs demeurent à beaucoup d'égards des énigmes. Marina Grey s'es: employée à les résoudre. S'appuyant sur des témoignages inédits et des plèces jusque-là négligées ou inaccessibles, elle a tenté de reconstituer les deux affaires. Faute, souvent, de documents irréfutables elle ne peut tout expliquer, mais son récit permet de mieux comprendre le rôle des agents doubles qui attirèrent les exilés dans la souricière.

Car, au centre des daux conspirations, on trouve des Russes blancs « retournés » et chargés par les staliniens de noyaut les officines tsaristes réfugiées en France. En 1930, c'est la géné-ral Steifon — plus tard rallié aux nazis et assassiné par des stants yougoslaves — qui tendii les rets dans lesquels fut pris Koutiepov. En 1937, la trame du complot était beaucoup plus compliquée puisque le général Skobline, qui trahit son supérieur, travaillait, en fait, simultanément pour le compte du Kremlin, de l'Allemagne et même de la Belgique! C'est cependant essentie ment au service des Soviétiques qu'il agissait, et sa mission était, semble-t-il, d'amener Miller vivant à Moscou atin de le faire témoigner contre les comploteurs que Staline s'achamait à décou-vrir jusque dans les rangs du N.K.V.D.

A première vue hardie, l'hypothèse n'est pas invraisemblable. Animateur de groupuscules dérisoires; le visux militaire ne repré-sentait plus, en 1937, pour les Russes un danger réel. Imprudent, mělé à d'innombrables manœuvres (y compris avec les Allemands), très informé des dessous de l'affaire Toukhachevski, il pouvait être en revanche un témoin genant. D'où l'intérêt de le faire disparaître après l'avoir utilisé. — E. R.

\* LE GENERAL MEURT A MINUIT.' L'ENLEVEMENT DE KOUTIEPOV, 1930, ET DE MILLER, 1337, de Marina Gréy, Plon, 256 pages, environ 56 francs.

r is sont de taille movenne, souvent La langue française trapus. Ils sont revêtus de jaquettes rulilantes. A l'intérieur, leurs pages sont agrémentées d'images en couleurs, pour flatter l'œil et encourager la lecture. On les range aisément dans le tiroir de la dactylo ou le pupitre de l'écolier. On les consulte pour savoir l'orthographe d'orthographe, ou pour trouver le nom volatil de la capitale de la Moldavie. On leur a spontanèment donné un nom ; les <u>dicos</u>.

Toit. Les dicos ont leur utilité. Ils ont leur place dans notre monde où l'on se satisfait de voler au temps les bribes d'un savoir éphémère. Ils ont leur place dans ce monde... mais ils doivent y rester. Ils ne doivent pas laisser penser qu'ils appartiennent tant soit peu à la famille souveraine des. grands dictionnaires de langue, ni qu'ils penvent les remplacer. Car, les grands dictionnaires de langue, c'est tout autre chose...

Peloton juvénile et ambitieux, ils nous font

oublier la liste des quelque 10.000 dic-

tionnaires français recensés à ce jour.

'abord, il y en a fort peu. Au plus, il en paraît un par siècle. Il y a en ainsi le Dictionnaire universel de Furetière, au XVII<sup>e</sup> siècle et les 8 éditions (de 1694 à 1932) du Dictionnaire de l'Académie. Il y a le Littré. Le fabuleux Littré. Et quiconque a goûté au Littré connait enfin les plaisirs sublimes d'une haute gastronomie de la langue. Voici les mots, non plus granules lyophilisés. enfilés à la suite comme un collier de verroterie, mais fruits savoureux et charrus, tout gonflés du suc que leur ont instillé les grands maîtres de notre langue.

Un dictionnaire sans citations n'est qu'un squelette", écrivait Voltaire, Combien y a-t-il de citations dans le Littré? Des centaines de milliers? Des millions? Je ne sais. Pour moi, il y en a assez pour évoquer l'image d'un Nil, fertile et poissonneux, d'où la nasse remonte, infassablement chargée de pêches étincelantes ou celle d'un vergerimmense, offrant au promeneur ravi des cueillettes gourmandes...

e *Littré* nous apporte aussi soulagement et réconfort. Les mots cessent d'être de petites mécaniques sèches s'engrenant machinalement dans la phrase. Ils retrouvent le plasma riche de leur genèse, ils se déploient dans tous les sens vers des régions, parfois insoupçonnées, où l'usage séculaire les a conduits. Ils sonnent enfin de leur musique propre. Vous le verrez, un mot revivifié par le Littré danse dans la bouche et fait pétiller la phrase comme une flambée de samments...

a ses serviteurs. Elle a aussi ses princes...



uis-je trop lyrique? Pent-on célébrer de la sorte une œuvre estampillée du symbole austère et solennel de défenseur et de réceptacle de la langue francaise? L'ivresse du Littré a fait chanter bien plus illustre que moi. Qualifié de "trésor" par Jean Cocteau, de "Bible de notre langue" par Marcel Jouhandeau, le Littré transforme ses utilisateurs en adeptes fanatiques.

Quiconque a bu à cette fontaine s'abreuvera toujours de ses eaux succulentes. Le Littré est le dictionnaire des écrivains, la cartière où ils extraient le matérian de leurs livres.

'est aussi le dictionnaire de tous ceux qui souhaitent avoir à leur disposition la référence absolue de la langue française. Pour leur confort, pour leur enrichissement, pour leur joie. Si vous ne possèdez pas encore le Littré, voici le moyen privilégié d'acquérir, à votre tour, le plus illustre des dictionnaires de langue

Cédez à votre impulsion de l'instant : profitez d'une offre qui rend le Littré accessible à

Plutôt que de glisser un dico dans votre tiroir, installez un prince dans votre bibliothèque. Olivier Dauphinoy



OFFRE PRÉALABLE

DE CRÉDIT L'ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA vous offic de hénélicier d'un crèdit sans frais vous per régler la collection en 4 volumes du Littré (prix total 850 F) en 12 mensualités de 65 F chacune, soit au total 780 F, auxquels viennent s'ajouter 70 F de droits de réservation, reglables à la commande (les frais d'envol sont sratuits). La première mensualité est fixée au 5 juin 1981, ainsi que le précise le Bon ci-contre qu'il vous suffit de nous retourner complété et signé dans le cas où ces conditions vous agréent.

Profitez-en vite en nous retournant ce Bon des ujourd'hui à l'adresse suivante : •

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine - 75755 Paris Cédex 15 Cette offic de crédit met feat, rabable 15 fran, ex est

BON DE COMMANDE PERSONNELO OFFRE SPECIALE CRÉDIT SANS FRAIS netter à ENCYCLOPEDIA ERITANNICA, Tour Maine Montparmesse 13, avenue du Maine 75755 Resia Chiler 15)

Oui, je désire recevoir le Littré en quatre volumes au prix de 850 F (frais d'envoi gramits).

• Je vous adresse donc avec ce Bon les droits (70 francs) correspondents à la réservation d'une collection Littré que je vous prie de bien vouloir m'expédier.

Paurai alors 7 jours, à compter de la date de ma commande, pour y renoncer éventuellement en vous en avertis-sont par lettre recommandée A.R. Il est bien entendu que mon présent règlement de 70 francs de droits de réservation me serait alors remboursé.

francaise.

Je règlerai ma collection seion le plan de financement suivant : (cochez la case correspondante).

 Il au complant (prix total de la collection : 850 F). Mon règlement de 780 F complémentaire aux présents droits de

réservation vous parviendra intégralement le 5 join 1981.

Dà crédit, en profitent de votre oftre de caédit sans trais. Je règlerai en 12 mensualités de 65 F chacune, soit au total 780 F, auxquels s'ajoutent les présents droits de réservation. Je règlerai la première mensualité le 5 juin 1981.

| i.<br>  Nom (1) | Prénore                           |               |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Adresse         |                                   | <del></del> . |
| Ville           | Profession Signature obligatoire: | <del> </del>  |
| Consposis       |                                   |               |

# **SPORTS**

#### **FOOTBALL**

# LES QUARTS DE FINALE ALLER DE LA COUPE DE L'U.E.F.A. Saint-Étienne s'incline (4-1) devant lpswich

Saint-Etienne et Sochaux, les deux clubs français en lice pour les quaris de finale des coupes d'Europe, ont comm aux maiches

aller, disputés le 4 mars, des fortunes diverses. Les Sochaliens, qui avaient éliminé l'Eintracht Francfort au tour précédent, ont réussi. à Zurich, jace aux Grasshoppers, un match nul (0-0) qui préserve leurs chances pour le match retour Il est vrai que les Francs-Comtois ont eu la chance de leur côté : en deuxième période, un penalty tiré par le Zurichois Pfister heurta le poteau droit des buis défendus par Rust, au demeurant excellent tout au

tong de la parise.
Finalement, les hommes de Djaadaoui bien emmenés, par Genghins, très inspiré mercredi soit, réussirent à enrayer tous les assauts des semi-projessionnels suisses qui ont montré plus de qualités physiques que collectives, au sortir, il est vrai, de la trêve hivernale helvétique. long de la partie. En revanche, les Anglais d'Ipsinch qui sont les favoris de la Coupe de l'UEFA. ont infligé un sévère 4-1 aux « verts » de Saint-Etienne qui opéraient sur leur terrain.

# La leçon d'anglais

De notre envoyé spécial

la référence faite avec l'anciene

èquipe d'Ajax.

L'égalisation obtenue par Mariner, peu avant la demi-heure de jeu, n'a pas surpris A voir cette superbe équipe évoluer, on sentait qu'une bien mauvaise soirée

tait qu'une bien mauvaise soirée se préparait pour Saint-Etienne. Comme souvent en pareil cas, les carences du jeu stéphanois rapportées au football total et complet des Anglais sont mieux ressorties. Même si les Verts à leur tour ont aussi été victimes d'un naufrage collectif, à l'exception sans deute de Longe II est vite

naurage collectif, a l'exception sans doute de Lopez. Il est vite apparu que le combat devenait in:gal, faute pour les Stéphanois de disposer d'attaquants vraiment

de disposer d'attaquants vraiment efficaces. Les petits gabarits de Roussey — remplacé en deuxième mi-temps par Zimako — et, sur-tout, de Paganeill, ont fait fail-lite, mercredi soir, à Geoffroy-Guichard, et ce sont eux, au pre-mier chef, qui ont reçu la leçon d'anglais.

d'anglais.

Piatini, qui reconnaît qu'Ipswich était la meilleure équipe de club qu'il alt jamais affrontée, a dit que dans un tel match le m'lieu de terrain adverse. Thijssen-Wark-Muhren, a surtout eu l'avantage de pouvoir s'appuyer sur un trio d'attaque, Mariner-Brazil-Gates, capable de créer le danger à tout moment. Or Janvion. Platini et Larios, même s'ils

vion, Platini et Larios, même s'ils n'ont pas été meilleurs que les autres, ont été comme d'habitude excessivement soll'cités, car à Saint-Etienne on attend trop que

la décision vienne de leur capa-cité offensive. Comme Ajax encore,

les Anglais, qui se sont souvent présentés six à la fois et complé-

mentaires devant le but de Casta-neda, ont montré en deuxième mi-temps, en marquant trois buts

par Muhren Mariner et Wark qu'une telle carence correspondalt

pour les Verts à une infirmité.

COUPES EUROPRENNES (Quarts de finale aller)

Coupe des clubs champions
"Bayern Munich (R.F.A.) b. Banik
Ostrava (Tch.), 2-0; "Spartak Moscou (U.R.S.S.) et Real Madrid
(Esp.), 0-0; "Liverpool (Angl.) b.
C.S.K.A. Sofia (Buig.), 5-1; "InterMilan (It.) et Etotle Rouge Beigrade
(Youg.), 1-1.

Coupe des valaqueurs de Coupe Dynamo Tbilissi (U.R.S.S.), b. "West Ham (Angl.), 4-1; "Düssel-dorf (R.F.A.) et Benfics (Port.), 2-2; "Siavis Sofis (Buig.) b. Feysnoord (Hoil.), 3-2; "Carl. Zeiss Ién a (R.D.A.) et Newport (Galles), 2-2.

FRANÇOIS JANIN.

Saint-Etienne. — Il y a juste un an, le 5 mars 1930, les Stépha-nois avaient été étrilés (4 à 1), à Geoffroy-Guichard, en coupe de l'U.E.F.A., par l'èquipe ouest-allemande de Moenchengladbach. Les Allemands avaient pris à la gorge les Stéphanois, marquant quatre buts en un peu plus de vingt minutes en première mi-

temps. Les Stéphanois, qui n'avaient jamais été humiliés ainsi sur leur terrain, avaient dit : « Surpris une fois, pas deux. s

Mercredi 4 mars, les Anglais d'Ipswich ont donné une nouvelle leçon, d'anglais cette fois, à Saint-Étienne. Le score identique — 4 à 1 — ne laisse aucune chance de qualification pour le match retour du 19 mars. Plus que le score, c'est la manière qui condamne définitivement les Stéphanois. Les Anglais ont méthophanois. Les Anglais ont metho-diquement construit leur victoire. Le résultat de la rencontre reflète Le resultat de la rencontre reflète parfaitement la valeur de chacune des deux équipes. Personne à Saint-Etienne, le calme revenu n'a d'ailleurs songé à contester la portée de la victoire d'Ipswich. Les Anglais ont montré leur supériorité en jeu collectif et en attaques individuelles. Plus athlétiques et m'a en melleure attaques individuelles. Pius athlétiques, et même en meilleure condition physique, ils ont donné l'impression qu'ils savaient tout faire. Ce n'est sans doute pas un hasard si Ipswich est en tête du championnat d'Angleterre et est en course pour la « Cup ». Depuis mercred; soir, on en est bien convainen.

Les Stèphanois avaient été pré-venus par Pierre Garonnaire, leur venus par Pierre Garonnaire, leur chaf-espion: Ipswich c'est Ajax, l'Ajax de la grande époque. Une équipe capable d'attaquer comme de défendre, avec les qualités du football anglais, mais sans ses défauts. Bref, une équipe au football moderne, sans failles ni faiblesses. Le tort des Verts, dûment chapitrés, a été de croire ment chapitrés, a été de croire que cet Ipswich-Ajax était mal-gre tout à leur portée et qu'ils n'en feraient qu'une bouchée.

#### Le fleame britannique

Sans doute la retentissante victoire des Stéphanois à Hambourg (5-0) en huitièmes de finale de la coupe de l'U.E.F.A., avait-elle faussé leur jugement. Comme leur entraîneur, Robert Herbin, ils n'avaient pas compris qu'un tel résultat était surtout la conséquence d'une contre-performance inhabituelle, et même sidérante, des Allemands. Euphoriques bien à tort, ils avaient aussi oublié qu'avant d'être écrasés, l'année dernière, par Moenchengiadbach, ils avaient passé un carton à PS.V.-Sindhoven (6 à 0). D'une année à l'autre, la même cause a peu-être produit le même

Le match avait cependant bien commencé pour Saint-Etienne. Dès la quinzième minute. Rep. de la tête, avait ouvert le score. On avait certes blen vu que les Anglais jouaient sans complexes, avec beaucoup de calme, pas impressionnés pour un penny par le chaudron de Geoffroy-Gui-chard. Toutefols, le premier quar: d'heure passé, et encore plus après le but de Rep. l'illusion pouvait subsister que l'équipe anglaise serait expédiée comme tant d'autres avant elle. Ipswich fit alors étalage de toutes ses qualités et a pleinement justifié

PATINAGE ARTISTIQUE. — Le couple soviétique Inna Vorobieva - Igor Lisovsky, qui était devenu champium d'Europe à Innébruck, a gagné le 4 mars à Hartford (Connecticut), aux Etais-Unis, la médaille d'or des championnais du monde par paire devant les Allemands de l'Est Sabine Baess - Tassilo Thierbach et les Allemands de l'Ouest Christina Riepei - Anl'Ouest Christina Riegel - Andreas Nichwitz Chez les messieurs, après le programme court dominé par l'Américain court domine par l'Américain Scott Hamilion et le Japonais Fumio Igarashi, Cétait l'Américain David Santee qui avait pris la tête du classement général provisoire (2.4 pomts) devant le Français Jean-Christophe Simond (2.6 pis) et Scott Hamilian (2.8 pis) et Cott damilion (2.8 pts) Chez les dames, après les figures impo-sées, c'ét at l'Autrichienne Claudia Kristofics-Binder qui étail en tête devant la Britannique Deborah Cottrill et la Finlandaise Kristina Wegelnis.

\*

# INFORMATIONS « SERVICES »

#### MÉTÉOROLOGIE



Evolution probable du temps en France entre le Jeudi 5 mars à 0 heure et le vendredi 6 mars

De l'air doux venant du sud-ouest envahira la France à partir de ce soir. Il sera accompagné de 20nes perturbées, la première étant active sur l'ensemble de la France, la seconde ne donnant de précipita-ti ne que dans la partie nord du navs.

ti ns que dans la partie nord du pays.

Vendredi matin, il pieuvra sur la majorité de nos régions. De la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine la zone pluvieuse sera passée en cours de nuit et des écisircles apparaitront. Au fil de la journée, les pluies se restreindront à nos régions les plus orientales. En montagne, la neige ne tombers qu'à une attitude assez élevée, 1500 à 1800 mêtres. Après la pluie, des écisircles apparaîtront, mais des averses pourront se produire. De nouvelles pluies continues atteindront en cours d'après-midi ou en soirée les régions au nord de la Loire.

Les températures s'élèveront nota-

an nord de la Loire.

Les températures s'élèveront notsblement. Les vents tourneront à
l'ouest après les premières pluies et
seront assez forte en Manche et au
suc de la Bratagne.

Le jeudi 5 mars, à 7 heures, la
pression atmosphérique réduite au
niveau de la mer était, à Paris, de
1015 millibars, soit 761,3 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffra
indique le maximum enregistré au
cours de la journée du 4 vars ; le
second, le minimum de la nuit du
4 au 5) : Ajaccio, 14 et 3 degrés ;
Biarrits, 13 et 2 ; Bordeaux, 11 et 1 ;

#### LE TEMPS EN LIGNE DIRECTE

Pincienra unméros de téléphone sont mis à la disposition de pa-bile par les services de la météo-

• Pour obtenir des reuseigne-ments sur Paris et la région parisianne : 555-95-99 (répondeur automatique). • Renseignements pour la France : 555 - 91 - 69 (repondeur

automatique). Renseignements d'ordre gené. ral : .555-95-02 (poste 20-95 et 20-13). Il s'agit du service des temps qu'il fera en France (délai de 1 à 5 jours), mais qui peut donner ausi des indications sus

l'ensemble du monde. ■ Les renselgnements statistiques penvent être obtenus en composant le 555-95-02 (poste 22-73). Les renseignements concer-

nant plus particulièrement la neige et le temps dans les massifs français seront, eux obtenus sur le 551-82-30 (répondeur auto-

La liste des visites de Paris et des conférences du vendredi 6 mars sont page 29.

PRÉVISIONS POUR LE 6 MARS A 0 HEURE (G.M.T.)



Bourges 5 et 2; Brest, 8 et 4; Caen, 6 e: 2; Cherbourg, 4 et 1, Clermont-Ferrand, 6 et -4; Dijon, 6 et 2; Grenoble, 10 et 0; falle, 2 et 1; Lyon, 8 et 2; Marsellle, 13 et 0; Nancy, 4 et 2; Nantes, 9 et -2; Nice, 17 et 7; Paris-Le Bourget, 4 et 1; Pan, 12 et 1; Perpignan, 15 et 1; Rennes, 9 et 1; Strasbourg, 5 et 2; Toulouse, 11 et -1; Pointe-A-Pitre, 29 et 21.

Températures relevèer à l'étranger : Alger, 18 et 7; Amsterdam, 3 et 0; Atbenes, 18 et 11; Berlin, 1 et -1; Bonn, 3 et -1; Bruxelles, 1 et -2; Genère, 10 et 1; Jérusnlem, 15 et 7; Lisbonne, 16 et 12; Londres, 4 et 0; Madrid, 15 et 5; Moscou, -1; -9;

Natrobl. 30 et 11; New-York, 4 et 2; Palma-de-Majorque, 17 et 4; Rome, 15 et 3; Stockholm, -2 et -10 SITUATION DE LA NEIGE EVOLUTION EN FIN DE SEMAINE

L'enneigement, très important sur la plus grande partie des massifs montagneux, reste déficitaire sur les Alpes du Sud.

Les perturbations de la fin de semante n'apporteront de la neige qu'au-dessus de 2 000 mètres. A plus basse attitude, elles provoqueront une fonte nivale importante.

(Document établi avec le support

### - RADIO-AMATEURS -

# Les cibistes ont deux ans pour modifier leur matériel

P.T.T. vient d'adopter deux cations pour obtenir une provisoirement. l'utilisation des appareils émetteurs récepteurs dits - citizen band - (CB.) non conformes aux nouvelles normes par l'administration (le Monde du 20 novembre 1980).

Les détenteurs d'apparells non agréés devront remplir une déclaration sur l'honneur = 381 laquelle ils s'engagent à modifier dans un délai de deux ans. leur appareil, afin de le rendre conforme aux nouvelles prescriptions. Ils devront, d'autre part, s'adresser à leur agence

Le se crétariat d'Etat aux commerciale des télécommuniqu'eu 1er janvier 1983 - : après adaptation de leur appareil. ce document devra être retourné à l'agence pour être remplacé par

> On estime que cent mille à deux cant mille cibistes français possèdent un matérie! non conforme, pulsque, provenant normes du Federal Communication Comittee (F.C.C.) : quarante canaux (au lieu de vinotdeux tolères en France) et 4 watts 'de puissance d'antenne (au lieu de 2 watts).

### MOTS CROISÉS

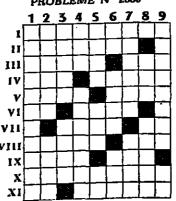

HORIZONTALEMENT HORIZONTALEMENT

I. Centre de gravité. — II. Pilier
de tribune. — III. Cabane de
berger. Sigle d'une union éphémère. — IV. Sortie de théâtre.
Dans l'un on montre son adresse
en payant comptant, dans l'autre
on la donne en payant à crédit. —
V. N'aurait peut-être pas perdu sa
femme si Ménelss avait conservé
la sienne. Tuteur pour la protection des mineurs. — VI. Copulative. Celui qui manque de lettres
peut revendiquer au moins cellelative Celui qui manque de lettres
peut revendiquer au moins cellelà.— VII. L'une lève une charge,
l'autre le pied. la troisième le
client. Personnel.— VIII. Travaillais à l'attache. Fleur.— IX. Cèlèbre patient. Avertisseur de
contact.— X. Sous-développée.—
XI. Note. Prises d'air.

#### VERTICALEMENT

 Homme volant en moyenne altitude - 2 Le Grand rassemble altitude — 2. Le Grand rassemble toutes les loges et le Moyen quelques Etats seulement. Tel un don héréditaire dépourvu de droits de succession. — 3. La chose la plus brillante qu'il soit donné de tirer d'une huître. Agent de change. — 4. Ville du Hainaut. Etat noir. — 5. Cité ne connaissant pas le sens unique. Dupés Précède la matière. — 6. Personnel. Fait signe, à l'occasion. On s'attriste de voir leur nombre grandir et l'on s'inquiète à l'idee qu'ils pourralent cesser de le faire. — 7. Fautes avouées qui n'en laissent pas moins subsister une mauvase impression Lieu de rendez-vous de vedettes en tous genres. — 8. Mine de sel. Monsieur déjà décapité par le juge avant de l'être par le bourreau. — 9. Les femmes savantes. Préposition.

Solution du problème nº 2879 .Horizontalement

I. Comptable. — II. Ore Rieur.
III. Mariage. — IV Pic. E. Td. —
V. Osa. Terre. — VI Sonné Air.
— VII-Intimité. — VIII Iceberg.
— IX Ia One En. — X. Omettre.
— XI. Net. Serin.

Verticalement 1. Composition — 2. Oraison. Ame. — 3. Mercanti. Et — 4. Ni-cot. — 5. Traitements — 6. Aigle. Ibère — 7 Bée Raté Er — 8. Lu. Trière. — 9. Broder. Gnon. GUY BROUTY.

Le groupe Ka ;

az Palais des Glaces

rro (a nach in 1996) 👣

STATE OF STA

Corte No. 1 Marie Corte No. 1 Marie Tabagea (Profile

TAKE AND SHAPE

Coloredo Policios Color do Calle

et egenelek greket.

STORY SHOWER

Secretaries des ter bereit berteilten

erst sur ben d

Strome, E. & C ----

Time grounds.

I washed &

erfragening die

SHEAL HERMAN

Se Buff die if

Transfer All Sections

ACCOMPANY #/

François Béranger à 10

A Comment of the Comm

the const

The Man

#### JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du 5 mars 1981 : DES DECRETS

● Conférant les rangs et appel-lations de gènéral de corps d'armée et de général de corps aérien et portant nominations dans les cadres d'officiers généraux (active et réserve) ;

 Portant modification du décret du 16 septembre 1958 modifié relatif à la pêche fluviale. UN ARRETE

 Relatif aux taux et modalités d'assiette et de recouvrement de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers

### BREF-

### ARMES

CLASSIFICATION MODIFIÉE. — Les armes de polng à percussion annulaire à un coup qui devaient faire plus de 28 centimètres de long pour être classées en septième catégorie (acquisition et détention libres après déclaration et pour les mineurs autorisation des carents) devront désormals mesurer au moins 35 centimètres, faute de quoi l'arme sera classée en quatrième catégorie (acquisition et détention interdites, sauf autorisation). Le décret paru au - Journei officiel - du 4 mars, qui modifie donc la réglementation sur ces armes, précise en outre que les détenteurs d'armes de ce type acquises régulièrement comme armes de septième catégorie et es par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisés à les conserver sans formalité.

#### **ASSOCIATIONS**

LA PAIX PAR LES ENFANTS. - Une association, dont l'objectif est d'aider à la recherche de la paix en faisant entendra le voix des entants, vient de se créer à Meudon. Ses fondateurs' indiquent qu'ils « espèrent faire adopter à l'ONU, puis respecter par la génération au pouvoir, une charte du « droit des

★ Mairie de Mendon, têl. 534-75-19.

# Coupe de l'U.E.F.A. Ipswich (Angl.) b "Saint-Etienne (Fr.), 4-1; "Grasshopper (Sulase) et Sochaux (Fr.), 9-0; "\$2.77 (P.B.). b. Lokeren (Beig.), 2-0; "Standard Liège (Beig.) et Cologne (R.F.A.), 0-0. Les matches retour auront lieu le 18 mars. RESULTATS OFFICIELS DU TIRAGE Nº 16 DU 4 MARS 1981 ARLEQUIN

|                       |         |        | _        |           |          |                    |                  |                |                   |            |                  |            |
|-----------------------|---------|--------|----------|-----------|----------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| Finales<br>et suméros | Les     | SOUTH  | es 1 pa  | yer son   | nt indiq | uės to             | as cum           | uls com        | pris po           | ur un b    | llet entic       | r          |
| i                     |         | Tous   | les bill | 625 EE    | nunés p  | er 1 9             | egnent           | 50 F           | dans t            | outes les  | vérnes           |            |
| 87                    |         | Tous   | ies bill | ets ter   | minės p  | er 78 g<br>er 87 g | agnest<br>agnest | 100 F<br>200 F | dans to<br>dans t | outes les  | váries<br>utries |            |
|                       |         |        | Ne       |           | dadasat. | ta dans            |                  | les sér        |                   |            | Somm<br>à per    |            |
| ł                     |         |        |          |           |          |                    |                  |                |                   |            | Ē                |            |
|                       | 0012    | 1012   | 2012     | 3012      | 4012     | 5012               | 6012             | 7012           | 8012              | 9012       | 300              |            |
|                       | 0021    | 1021   | 2021     | 3021      | 4021     | 5021               | <b>602</b> 1     | 7021           | 8021              | B021       | -                | 50         |
| 012                   | 0102    | 1702   | 2102     | 3102      | 4102     | 5102               | 8102             | 7102           | 8102              | 9102       | 31               | 00         |
| 0.2                   | 0120    | 1120   | 2120     | 3120      | 4120     | 5120               | 6120             | 7120           | 8120              | 9120       | -                | 00         |
| :                     | 0201    | 1201   | 2201     | 3201      | 4201     | 5201               | <b>62</b> 01     | 7201           | 8201              | 9201       | -                | 50         |
|                       | 0210    | 1210   | 2210     | 3210      | 4210     | 5210               | 6210             | 7219           | 8210              | 9210       | . 3              | 00         |
|                       | 0458    | 1458   | 2458     | 3458      | 4458     | 5458               | 6458             | 7458           | 8458              | 9458       | 3                | DQ         |
|                       | 0485    | 1485   | 2485     | 3485      | 4485     | 5485               | 6485             | 7485           | 8485              | 9485       | 3                | <b>20</b>  |
|                       | 0548    | 1548   | 2548     | 354B      | 4548     | 5548               | 5548             | 7548           | 8548              | 9542       | 3                | 8Q         |
| 845                   | 0584    | 1584   | 2584     | 3584      | 4584     | 5584               | 6584             | 7584           | 8584              | 9584       | 3                | 00         |
|                       | 0845    | 1845   | 2845     | 3845      | 4845     | 5845               | 6845             | 7845           | 8845              | 9845       | 30               | 00         |
| !                     | 0854    | 1854   | 2854     | 3854      | 4854     | 9854               | 6854             | 7884           | 8854              | 9854       | 3                | 00         |
| <del> </del>          | Numé    | **** T |          | Quinting: | ) bild   | =                  | l Mar            | -tros          | _                 | Somme      | y bake.          |            |
|                       | 999     |        | sine     |           |          | stries             |                  | mants          | séri              | e 39       | Autres           |            |
|                       | 13      | 45     | 5 (      | 100       | 10       | 100 F.             | 4 1              | 35             | -                 | 5 000°     | 1 0              | 00 F.      |
| '                     | 1 1 3   | 54     | 5 (      | 00        | 10       | 300                | 41               | 153            |                   | 000        | 10               |            |
|                       | 1.4     | 35     | 5 (      | ECO ]     | 10       | 000                | 4 :              |                |                   | 000        | 10               | 00         |
| . '                   | 1 14    | 53     | 5 (      | 150       | 10       | 200                | : 4              | 351            |                   | 6 050      | 10               | <b>5</b> 0 |
| I                     | 1.5     | 34     | 5 (      | 100       | 10       | 000                | 4 :              | 513            |                   | 000        | 10               | <b>0</b> 0 |
| 5 314                 | 7.5     | i43    | 5 (      | 100       | 1 1      | 300                | 4 :              | 331            |                   | 5 050      | 70               | 60         |
|                       | 3 1     | 45     | 5 (      | 200       | 10       | 000                | ) 5 1            | 34             |                   | 5 000      | 10               | 00         |
| ,                     | 3 1     | 54     | 5 (      | 200       | 10       | 100                | 5                | 43             | ١ ١               | 5 000      | 10               | 00         |
| '                     | 34      |        | 5 (      |           | 1 6      | 100                | 5 3              |                | 2 000             | 000        | 26 0             |            |
| ·                     | 3 4     | - 1    | . 5 (    |           | 1 0      |                    | 5:               |                |                   | 050        | 70               |            |
| ł                     | 3 :     |        | 5 1      |           |          | 000                | 1 ~              | 113            | . •               | 900        | 10               |            |
| <u> </u>              | 3 5     |        | 5 (      |           |          | 350                | 1 -              | 131            |                   | 5 050      | 10               |            |
| Prochem               | Arleque | n:te   | 18 mir   | 1981      | a L'AL   | PE-D'H             | UEZ (            | latre) .       | tirage            | uėlėvisė i | 19 b 1           | 15         |

LOTERIE NATIONALE - TIRACE DE L'ARLEQUIN DU 4 MARS 1981 Nº 16

# LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER laterie nationale TRANCHE DES PENSEES

| TIRAGE Nº 15 DU 4 MARS 1981                                                                        |             |              |          |            |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|----------------|--|--|
| TERM!                                                                                              | FINALES ET  | SOMMES       | TEAMI.   | FINALES ET | SOMMES         |  |  |
| NAISONS                                                                                            | NUMEROS     | A PAYER      | NAISONS  | NUMEROS    | A PAYER        |  |  |
|                                                                                                    |             | . F.         |          |            | F.             |  |  |
|                                                                                                    | 91          | 150          | 4        | 354        | 570            |  |  |
|                                                                                                    | 731         | 500          | 1        | •          |                |  |  |
| 1 1                                                                                                | 2 191       | 1 150        | 5        | 795        | 500            |  |  |
| <b>'</b>                                                                                           | 7 151       | 1 000        | (        | 7 565      | 1 000          |  |  |
|                                                                                                    | 1 181       | 5 000        | <u> </u> |            | <del> </del> - |  |  |
|                                                                                                    | 9 091       | 5 150        | ]        | 136        | 500            |  |  |
|                                                                                                    |             |              | ا ـ ا    | 5 016      | 5 000          |  |  |
| i 1                                                                                                | 812         | 500          | 6        | 9 666      | 10 000         |  |  |
|                                                                                                    | 3 422       | 1 000        | i '      | 30 706     | 100 000        |  |  |
| 2                                                                                                  | 6 792       | 1 000        |          |            | <del></del>    |  |  |
|                                                                                                    | 9 362       | 5 000        | 7        | 9 057      | 1 1 000        |  |  |
|                                                                                                    | <del></del> | <del> </del> | }        | 9 207      | 1 000          |  |  |
|                                                                                                    | 983         | 500          | <u></u>  |            | <b></b>        |  |  |
|                                                                                                    | 1 213       | 1000         | 8        | 8          | 70             |  |  |
|                                                                                                    | 1 773       | 5 000        |          |            | <del> </del> - |  |  |
| 3                                                                                                  | 6 273       | 10 000       | 1        | 39         | 150            |  |  |
|                                                                                                    | 81 533      | 50 00D       |          | 4 709      | 1 000          |  |  |
| 1                                                                                                  | 041 553     | 500 000      | <b>9</b> | 8 369      | 1 000          |  |  |
| ├                                                                                                  |             | <b> </b>     |          | 7 409      | 5 000          |  |  |
|                                                                                                    | 4           | 70           |          | 183 769    | 3 000 000      |  |  |
| 4                                                                                                  | 94          | 220          | f        |            | <del> </del>   |  |  |
|                                                                                                    |             |              | 0        | 00         | 150            |  |  |
| PROCHAIN TIRAGE : TRANCHE DE MARS DES SIGNES DU ZODIAQUE<br>LE 11 MARS 1981 à ALBERTVILLE (Serola) |             |              |          |            |                |  |  |

| TIRAGE N° 9   | 6.       | 10        | 19         | 26<br>NUMERO CO | 34<br>MPLEMENTA | 48<br>URE |
|---------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| PROCHAIN TIRA | 3E LE 11 | MARS 1987 | VALIDATION | JUSQLFAU        | 10 MARS AP      | RES-MID   |
|               | 198      | - TRANCHE | DES PENSE  | ES - Mº 15      |                 |           |

des conflits à résoudre du tac au

Il y a alors, dans le Sertortus

Il y a alors, dans le Sertorius de Corneille, les marques d'une révision fondamentale, comme si la grande « tragédle » telle qu'il l'a pratiquée naguère, était un faux-semblant, du brillant fabriqué, du toc, et comme si une ceuvre dramatique plus responsable, ne pouvait plus trancher si net. participalt nécessairement d'une réflexion plus calme, moins fier - à - bras, d'un certain doute aussi, qui empèche les balancements si appuyés, si nets, du Cid. C'est pourquoi certains ont ern voir, dans Sertorius, l'annonce du drame non classique, du drame romantique, mais ce n'est pas cela, parce que Corneille ne bascule jamais dans une pseudogaleté picaresque et prosalque, à la Victor Eugo, Corneille a plus de dimension, l'ironie est là, en effet, l'ironie du sort, l'ironie des contradictions, mais elle est gardés en récerne à la virgue mois

effet, l'ironie du sort, l'ironie des contradictions, mais elle est gardée en réserve; elle irrigue mais ne poliue pas le cours des pensées et des actes. La poésie de Sertorius est souvent d'une rare pureté. Valery Larband, dans Technique, montre que « l'état de vision lucide, de transe poétique », dans lequel Corneille a écrit telles pages de Sertorius, « était intense ». La représentation de ce Sertorius au Français est décevante. Il y a une incompatibilité entre la

Il y a une incompatibilité entre la

haute dimension, le fort carac-tère des protagonistes de Cor-neille, et la trivialité, le laisser-

aller, la nonchalance vulgaire des

aller, la nonchalance vulgaire des attitudes choisies par la mise en scène. Il y a un manque grave de présence chez les comédiens. Ils ne diffusent pas assez de nature, de volonté, d'esprit. Ils sont ternes, vagues. Ils n'ont pas de voix. Ils ne savent même pas assez bien leur texte, disent sans cesse des vers incomplets. répètent deux fois tel vers entier quand ils ont oublié tel autre. Ne citons personne. Prenons cette représentation pour un simple

représentation pour un simple acte manqué Corneille, dans Ser-

torius, pratique déjà une vue un pen freudienne de l'acte manqué. Mais tout de même, pour rejouer

après si longtemps une œuvre si belle. la Comédie-Française aurait

pu montrer plus de dons, et les comédiens plus d'erdeur.

★ Comédie-Prançaise, 20 h. 30.

Chubby Checker

MICHEL COURNOT

# Le Monde

# culture

#### THÉATRE

T. T. War

OTS CROISE

PROBLEME Nº 288

HORIZONTALEMENT

L'Centre de gravite — Il p.
L'Centre Sigle d'inte union de gravite de gravite de gravite de gravite de gravite peut-êrre pas prot.
L'Entre de gravite de grav

sterme si Ménélas avait our sterme. Tuteur pour la pue des mineurs — VI pue tive. Cetui qui manque de la lui revendiquer au moins de VII. L'une leve une che mire le pied. Il trossem de l'estrache. Fleur.— Il tres patient. Avertisseu much. — X Sous-développe.

J. Note. Prises d'air.

VERTICALENENT

EMPLOCALEMENT

L'Homme volant en mon
l'Hude - 2 Le Grand name
suite les loges et le More m
ues flats sculement. Te' me
eréditaire dépourts de mos
sociations - 3 La chose le
s'illante qu'il soit donné le
s'illante pu'il soit donné le
s'illante pu'illante pu'illante pu'illante le
s'illante pu'illante pu'ill

noins subsister une many

Mession Lieu de rence-m

research Laru us conserved a re-le sell Monsieur de la dam-her le juge avant de lan-e housean — 9 Les lan-

Solution du problème n' m

I Comptable - II On a III Mariage - IV P. I II IV One Take - Strain - VII Ballouie - III One - IX III One En - X One

Anne. - 3 Mercant Et - 1' one hone. - 3 Mercant Et - 1' on - 1' Traitements - 5 in there - 7 Bee Et's Et - 1'

Priere - 9 Ereier Gran

**IOURNAL** OFFICIEL-

Born publies ar Journal of

O Conférent les tudes auch

Stone de gon de serviciones de servi

# Fortagt men freis?

de desert du 16 server de la modifié relatif à la procédure

# Right if any tour a grander of the particular of d'utilization of d'util

ARMES

CLASSIFICATION MODIFIES

# 30 DE TO DESTRUCT

Total abbathers

egentia desirani discominanti

William Services

NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

**Service** 

NAME TO A STATE OF

-

ASSOCIATIONS

M ME SAN US ENFORCE

Mare !::

· Same of March 1987

---

Company of the second s

A STATE OF S

The state of the s

William Control of the Control of th

SOME CONTROL OF STREET

DES DECRETS

UN ARRETE

et cartons

BREF -

Pertico:

GUY EROUT

mvantes. Préposition

# « SERTORIUS » à la Comédie-Française Précurseur de la guérilla

Quand il donne Sertorius an Théatre du Marais, en février 1662 Cornelle est presque sezagénaire, et l'époque de sès best-sellers, comme le Cid, remonte à pius de deux décennies. Mais les habitants de Paris ont alors assez de talent pour sentir que Corde talent pour sentir que Cor-neille est en progrès, que ses cuvres sont plus subtiles, moins rhétoriques. Sertorius rencontre un franc succès. la pièce se voit jouée à la cour et sur trois théâtres. Molière la met en scène, et en hommage il va reprendre, chans le Tartuffe et l'Ecole des femmes, deux vens de Sertorius, tels quels.

La pièce sera rejouée un peu, la Comédie-Française, sous Louis XV et Louis XVI ; il semble que le coup d'arrêt ait été porté en 1805, par Napoléon.

Il est vrai que Sertorius n'est pas un exemple à donner pour un empereur. Le général Sertorius, qui a vécu environ un siècle avant Jésus-Christ, est entré en dissi-dence. Il lutte contre l'empire, contre le pouvoir central de Rome, Stratège remarquable, il a la faveur des soldais, Il s'oppose à la dictature de Sylla, il s'affirme contre le colonialisme sangiant que Rome impose en Afrique, en Espagne, un peu partout.

Il a plus ou moins inventé, dans ces terres lointaines, contre les corps expéditionnaires romains,

Corneille s'est attaché surtout aux ambignités de tout choix politique. Qu'est-ce qu'un général dissident? Qu'est-ce que trabir? Où commence, où s'achère le devoir de désobéissance? Un colo-nei féion ne mérite-t-û pas par-fois plus d'estime gurns grand nel félon ne mérite-t-û pas parfois plus d'estime qu'un grand
commis loyal? Lequel des deux
ceuvre pour sa propre gloire,
lequel pour l'avenir du pays?
Quelle est l'origine vrale de l'orinion personnelle qu'a tout un
chacun sur la dictature, ou la
liberté? Les choix politiques, des
civils ou des militaires, sont-ils
jamais tout à fait clairs, tout à
fait resconsables, dans une beure fait responsables, dans une heure chaude de l'histoire ?

Et Corneille renforce cette étude par l'examen de l'incidence de la passion, de la passion amourense, sur la conduite des dirigeants,

ume tactique nouvelle : la guérilla. Les genéraux de Rome viennent se casser le nez sur ces bandes de soldats fantômes, mêlés à la population, aux replis de terrain, qui soudain disparalesent puis fondent sur vous, comme nés de l'air. Sertorius pratique aussi une politique hizarra donc per conpolitique bizarre, dans ces colo-nies: il leur accorde une autono-

mie apparente. Il a fondé sur place un Parle-ment romain, il se considère comme le gouvernement romain légal en exil. Sans doute, dans son for intérieur, n'a-t-il que mépris pour ces populations « sauvages », mais il ménage les formes. Et puis il semble que Sertorius soit un homme psychiquement atteint, très affacté « sar l'avit telle mai à l'acceptance de la considere de l un nomme psychiquement atteint, très affecté par l'exil, très fixé à sa mère qui est restée à Rome, et s'il va mourir assassiné c'est moins par manque de vigilance que par métancolle, tendance suicidaire. Personnage donc attachant, d'une richesse qui survit aux siècles mais que nous par aux siècles, mais que nous ne connaissons que mal par les textes de Piuterque, de Salluste, historiens qui n'aiment pas

Corneille n'analyse pas, lui non plus, en profondeur le comporte-ment de Sertorius, mais il a écrit une belle pièce, qui intéresserait les publics si elle était jouée et montée avec à-propos, ce qui n'est pas le cas à la Comédie-Française, pour cette reprise.

#### Le devoir de désobéissance

que ceux-ci soient hommes ou femmes (il y a dans Sertorius une reine du Portugal, et aussi l'épouse de Pompée qui, bannie, organise de loin un coup d'Etat à

Et nous voyons qu'à soixante ens ou presque Corneille mani-feste, du dilemme « cornéllen », une vue plus profonde que dans sa jeunesse. Les protagonistes de Sertorius sont partagés eux aussi entre un devoir et un instinct, ou entre deux devoirs, mais le conflit de tendances a changé de nature. Cornelle est moins primesantier, il a découvert que l'action immédiate, l'action militaire ou l'action politique, est passionnelle aussi; qu'il est même plus aisé de matriser une libido, un sentiment, que d'interrompre une vie publique qui vous aimante de partout et vous tend d'heure en heure CINÉMA

# «ALLONS Z'ENFANTS», d'Yves Boisset L'armée au pilori

Dana son roman, Allona z'enlants, arec sensibilité et rage l'histoire d'une blessure jamais cicatrisée : sa révolte contre une institution millénaire, l'armée. L'objet de cette haine farouche devient l'instrument du ract at de l'écrivain : à travers une autobiographie à peine voilée, Yves Gibeau découvrira la gloire en même temps qu'il savourera une vengeance

On ne peut s'empêcher de penser, en majeur, avec plus de force, plus biographie romancée, écrite directement sur pellicule, les Quatre Cents Coups, de François Truffaut. Une étrange illiation veut que le roman passionné d'Yves Gibeau soit daté avec une extrème précision par quel-que références cinématographiques, des films de Raymond Bernard, de René Clair, de Fernandel, de Marcel Camé et de Jean Renoir cautionnant l'authenticité de la démarche de

Yves Bolsset, intéressé par le pamphlet antimilitariste et limité par un budget relativement modeste, n'a tait qu'esquisser dans son adaptation la dimension essentielle du roman original : l'ennemi recouvre de son ombre toute-pu'ssante le Jon Quichotte qui prétend l'abattre. Le combat du jeune Chalumot, issu d'un milleu pauvre et inscrit de force dans une école d'enfants de troupe, n'a de sens que par l'incompatibilité entre une vocation d'artiste et cette qu'on appelle l'armée.

Le réalisateur de Dupont Laiois ne se fait pas faute de descendre ses têlas de Turc comme au tir aux pigeons, les gradés sont presque tous un peu plus etupides et cruels les uns

que les autres : le père de Chalumot, d'abord, demi-solde de l'héroïsme, qui n'en finit pas de revenir de Verdun; et ca sergent Biliottet, brute épaisse à qui l'uniforme permet de libérer ses instincts sadiques. Dans les mellieurs moments du film. Yves Bolsset oppose à la bétise crasse l'intelligence, la gentillesse du prof de français, auquel l'excellent acteur aulsse Jacques Denis donne des pro-

L'oubli des amours de Chalumot adulte (hommage assez émouvant d'Yves Gibeau à Gustave Flaubert et à Madame Bovary), une fin tronquée, qui altère le sens de sa mort au cours de la guerre de 39-40, peut-être, surtout, l'impossibilité de rendre physiquement le passage du temps chez un individu — le jeune comé-dien belge Lucas Belvaux, dix-sept ans, recrée le grand Meauines plus qu'un personnage à la Jean Vigo, - accentuent le schématisme du

Boisset un ori de orotestation non moins authentique que chez Yves Gibeau. Aujourd'nul la guerre et la mort prennent des visages bien dif-férents. Máis le goût de cendres persiste, encore plus amer : Brecht n'est pas tellement loin qui, avant même de vouloir redresser les injustices de ce monde, n'a cessé de dénoncer, de sa prime jeunesse à son dernier souffie, la queuse toujours célébrée au nom des immortels principes. Allons z'enfants exhale la même iguisse. Ce n'est cartes pas les Sentiers de

la gioire, de Stanley Kubrick, interdit pendant vingt ans au pays de Déroulède. Ce n'en reste pas moins une patite date, pour nous Français LOUIS MARCORELLES.

Courts métrages

et documentaires à Lille

\* Voir les films nouveaux.

#### Deux festivals pour la musique et les films

Le dixième Festival International du court métrage et du documentaire de Lille, héritier de l'ancien Festival La Maison de la culture d'Angers et le cinéme le Club abritent jusde Tours, se tient du 8 au 8 mars. Dix-hult pays seront représentés, dont le Bréail, l'Inde, Cuba, l'Equa-teur, le Nicaragua, le Pérou, le Sal-vador, le Venezuela, áinsi que la qu'au 10 mars le quatrième Festival cinématographique d'Angers, centré sur les rapports de la musique et do cinéma. Le cinéma Italien a été Yougoslavie, la Bulgarie, la Pologne particulièrement à l'honneur, avec, et '9 Tchécoslovaquie. Un jury où le 25 février, une « table ronde concert de l'Orchestre philharmoni du Festival de New-Delhi, R. Raina, que des Pays de la Loire. où l'on ainsì que la comédienne Christine pourra entendre six préludes pour Pascal, attribuera des prix dans les musicien attitré de Federico Feitini mentaire et fiction. et une musique pour onze vicions Un hommage spécial sera rendu d'Ennio Morricone, rendu célèbre au cinéma américain, avec des films par les sonorités stridentes des westerns de Sergio Leone. Deux œuvres de concert de George Gershwin. le lundi 9 mars, seront suivies de la projection de Shall we Dance,

courts de Stanley Kubrick, George Lucas, Francis Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, John Huston et Joseph Losey, des films d'animation de Tex Avery, Walt Disney, qui marqua ses débuta à Hollywood. Un hommage sera rendu aux mélo-John Hubley, et des films expérimentaux de Stan Brakhade. Plusieurs dies et aux chansons que Jean Wiener et Georges Van Parys comfilms ayant obtenu des oscars seront projetes, dont le célèbre Lets thare posèrent pour le cinéma français enbe Light. de John Huston, ainsi que tre 1930 et 1950. Jacques Demy aura des œuvres de John Ford et de

\* Sensoignements: Palais Rihour. place Rihour, 59000 Lille, Tél. : (20) 52-89-53.

4 au 18 avril 1981

#### «Une sale affaire» d'Alain Bonnot

Pour le commissaire Vovak, la fin justifie les moyens. Bélène est une jeune femme sans bistoires, mariée, un enfant, qui travalle comme es-erétaire à l'hôtel de ville. Des histoires, elle vr en avoir : Novak, pour coincer le député et maire et son adjoint, qui trempent dans une sale adjourt, qui trempent dans une sale affaire de drogue, a besoin qu'elle vole un dossier. Il la met d'abord en confiance, puis il plège, il n'h site pas à briser son ménage. Mais, s'il est brutal, il n'en a pas moins un cœ ir, sinon Victor Laboux n'aurait pas joué le rôle.

« Une sals affaire », premier film d'Alain Bonnot, se passe au Havre et c'est agrèable lorsqu'un réalisater crest agrante lorsqu'un traina-terr prend la peine de planter sa caméra ailleurs qu'à Paris et filme son décor avec plaieir. C'est agréable annsi de retrouver Mariène Jobert, gentille, plausible, sans esbrouffe. Ce qui l'est moins, c'est la paresse de Victor Lanonx (acterr et producbeur du film), en concordance par-aite avec la mollesse du scénario CLAIRE DEVARRIEUX.

\* Voir les exclusivités.

#### LES FORTUNES DE FRANCIS COPPOLA

a signé, le 20 février, un chèque de 1 million de dollers au profi de Zoetrope studios. Cette somme deveit accorder un répit de quinze jours à Francis Cop-pola, propriétaire de Zostrope, et lui permettre de payer les que l'équipe de One from the Heart, le nouveau film qu'il tourne depuis le 2 février, en coproduction avec la Metro Goldwyn Mayer (le Monde daté 22-23 tévrier).

Au même moment, Tom Luddy, l'ancien directeur de la Cinéma thèque de Berkeley, qui coor-donne les activités de promotion de Zoetrope — on lui doit le diffusion, aux Etats-Unis, avec un énorme succès, de la version Intégrale, sept heures, de Hitler, un film d'Allemagne, — remensi de New-York un chèque de 100 000 dollars, part distributeur des -projections triomphales du Napoléon original muet d'Abei Gance, sur triple écran, avec accompagnement d'un orchestre de cent musiciens dirigé per le nère de Francis Coppola, Car-

Iskra, le groupe de dittusion et de production militant oréé par Chris Marker, lance une d'urgence 70 000 F, Indispe sables à l'équilibre du budge de 1981. Iskra, rappeltent ses organisateurs, - est un des rares groupes en France où l'on puisse pratiquer un cinéma à la fols engagé et totalement libre ... J. Iskrs, ?4, rue Albert, 75013 Paris. Tél. 583-11-18 et 583-22-65. On peut souserire par tranches de 200, 500, 1000 france ou plus.

■ Le film « Von wegen, Schicksal », d'Heiga Beidemeister, Grand Prix an Festival du cinéma du réel, orgaà la maison de la sulture de Nan-

# MUSIQUE

#### Le groupe Ka au Palais des Glaces

w Le ku, c'est le tambour, bien du monde, organisés par France-du musique, Guy Konket et le groupe Musique, Guy Konket et le groupe Ka présenterunt cette musique au siteur, chanteur, batteur, l'un des sûr, mais pas seulement le tambour s, dit Guy Konket, compo-siteur, chanteur, batteur, l'un des siteur, chanteur, des sous l'esclavage, qu'i meilleurs, de gro'ka guadeloupéen. Qu'est-ce que le ka?

a C'est le son. Le ka fait musique. Ce sont les êtres aussi. Ka, ce sont les êtres qui font des choses... Un cuisinier peut être un ka, un paysan peut être un ka, un paysan peut être un ka. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. C'est beau...

S'a C'est quelqu'un qui arrive (controsileur charteur) l'échet. » Ka, c'est pedu...
» Ka, c'est quelqu'un qui arrive et on ne sait pas exactement ce qui va se passer : « Mais qu'est-ce s qu'i va faire? », A faut atten-dre. On ne sait pas si c'est un fusit ou un contelas. » Ça peut être la révolution. Un ka est toutours une création.

Ca peut être la tempête, l'orage, les éclairs, ou le calme, la mer. Le sens du terme n'est pas définimais un ka c'est un ka, ça ne peut pas être autre chose. >

plano, la basse. Pour Guy Konket. (compositeur, chanteur), Michel Halley, Stéphane Duverseau, René Dambury (tambours boula, maké), Patrick Nuissier (piano), Gilbert Coco (guitare), José Curier (basse), Patrick Pugeol (calebasse), ce qui importe, ce ne sont pas les mots, les concepts (musique traditionnelle par avenue). que traditionnelle par exemple), c'est l'esprit. Maintenir, faire res-pecter l'esprit du ka.

Le jeudi 5 mars, dans le cadre des concerts consacrés aux musiques traditionnelles dans le du-Tample (Paris-10°).

CATHERINE HUMBLOT.

au Palace Né Ernest Svans en 1941, à Phi-ladelphie, Chubby Checker doit sa carrière de chanteur de shythm'n blues au patron d'un élevage de poulets qui l'employait. Son pre-mier disque, « The Class », en 1959, obtient un certain succès, mais c'est

ROCK

l'année sulvante, avec une compo-sition de Hank Ballard, « The Twist a, que Chubby Checker s'im-pose en tête des hit-parades inter-nationaux. Réputé pour sa facon de danser, Chubby Checker devient le champion incontesté du twist et accumule les hits entre 1960 et 1963 (a Let's Twist Again s, a Twistin' Round the World s, a Your Twist Party s, s Let's Limbo Some More s) des morceaux repris par d'autres chanteurs à travers le monde (Richard Anthony notamment en France). La vague du twist passée, le chanteur noir tentera au cours des années 60 et 78, plusieurs « come back » sans succès. — A. W.

★ Au Palace le jeudi 5 mars, à partir de 23 heures.

# VARIÉTÉS

### François Béranger à l'Olympia

une certaine violence et anssi un hamour tranquille, un regard froid et tache à l'ube des tares traditions zendre, sam, amusé et acide sur la vie, après menze années de speciacles offers à un large public composé Girollé-Gwolla, et anionrd'hui à la fois d'étudisms, de chaoson d'amour. lycéens et d'adultes de trente-cinq à quarante ans, Béranger n'a pas tou-semaine, en première et deuxième par-jours été entièrement reconnu par le tie, avec sensiblement les mêmes musiquarante ans, Béranger n'a pas 100show-business ai par une radio qui, ciens que lors de se conraée sous le incroyablement, l'ignore. D'une certaine manière, François Béranger a été marginalisé an moment même où certaines de ses chansons étaient dénournées par le public : notamment Tranche de vie, qui a reçu des milliers d'annes Luc Touchard à la batterie. Le chanparoles de la part d'employés ou d'ou- tent présente ses anciens titres et ceux vriers de Paris et de province, et de son dérnier album : Consi 19, aux sontont de prisonniers de maisons arrangements country, et Article total d'arrêt qui, en quelque sotte, se racontaient un peu ainst ne conservant du terre instial que le refrain: < l'en mu encor à nidemander Après saus es tant d'ennées A quos ca sart de more es tout

A quos ca seri en brei d'est' no. . François Béranger est un de ceux la guenie. Comme des tages ». qui out rendu à la chanson française sa fonction de chronique. Avec sa voix forte et cisire, svec le sens de la

Carieuse avenune que celle de valeur des choses hérisé des milieur François Béranger. Après treixe années populaires, et en même temps une populaires, et en même temps une décision spontanée, l'émotion varie des chanteurs populaites, Béranger se carheragonales qui ne se soient pes per-dues, celle qui taisen surgir un jour Giroflé-Gurofle, et d'autres jours une

> Béranger est à l'Olympia cette chapitesu, il y a deux ans: Bertrand Lajudie aux claviers, Jean-Pierre Gallion aux gunares, Jean-Yves Lozac'h à la pedal szeel er à la mandolme. Jean-Pierre Pichox à la basse, er Jeanqui parle des mois que l'on cric, que Pon jeune e d qui les vens. Les uns les mangens et les digèrent pour ce qu'als soms. Reen que des mots. Les autres les clonens sur la table es les dissèquent es les renvoiens dans

CLAUDE FLÉOUTER. ★ Olympia, 20 h. 45.

Plume Latraverse A voir la prestation de Plume Latraverse au Petit Théâtre du Fo-

rum des Halies, on reste confondu Pitre de village québécois, complai-sant et démagogique, anx parodic vicilles comme le monde, aux clichés musicaux assénés sans le moindre humour, aux plans scéniques usés jusqu'à la corde, à la dérision sim-piette, au n'importe quoi laborieux et triste, Pinme Latraverse a reçu l'année dernière, lors du Festiva d'Antibes, le prix du premier mi-nistre du Grand Prix international d: la chanson francaise. Il est vra Ville de Paris, qui décernait un prix à Bervé Vilar. Deux chansons de Plume Latra-verse sauvent le speciacle du désastre total : la première, imaginée à la manière d'une annouce de a square dance » et la chanson très belle, intitulée les Pauvres (les pauvres qui ne savent pas quoi faire pour occire teur misère), chantée avec une voix de blues. - C. F. ★ Petit Théâtre du Portum des Halles, 20 h, 30.

№ La Tanière, 45 his, rue de la Glacière, à Paris, prèsente jusqu'au 16 mars une sèrie de spectacles-chansons avec, notamment, Jacques-Emile Deschamps, France Lea, Kirjuhel, Marieke En Bart, Jean-

des films présentés monteront su la scène du Rex. ★ Festival d'Angers, M.C. d'Angers, tál (41) 88-90-08. # Festival du film musical de Paris, tèi 256-26-84.

droit à une rétrospective de l'en-

semble de son ceuvre cinémato

Un peu plus tard, du 13 au 22 mars, le Grand Rex à Parls pré-sentera le premier Festival interna-

tiona' du film musical Vingt-cinq films musicaux inédits seront en

compétition. Un hommage sera rendu

à la musique pop européenne el anglo-saxonne, et au cinéma rock, dont les organisateurs voient la nais-

sance evec les premiers films de

Marion Brando et James Dean dans

réallegteurs interprétes et chanteurs

# Progression

de la production en 1980

L'activité cinématographique française a connu une e pro-gression sensible a en 1980, indique un communique du minis-tère de la cu ture et de la communication Cent quatrevingt-neuf longs metrages ont eté produits, contre cent soixante-quatorse l'année précédente Le nombre de films entièrement français à augmente. On remarque encore une nette diminution des productions à carac-tère pornographique Pour le ministère e cette augmentation de l'activité est due notamment. au développement des relations avec les sociétés de télévision : quarante-trois films ont été coproduits avec la télévision en 1980 ».

### THEATRE MUSICAL DE PARIS CHATELET

**AVRIL 1981 BALLET NATIONAL DE MARSEILLE ROLAND PETIT** 

SIX DANSES DE CHABRIER (Création) L'ARLÉSIENNE

Mireille BOURGEOIS et Jean-Charles GIL. Loipa ARAUJO et Denys GANIO. Les Solistes et le Corps de Ballet.

#### CARMEN

Natalia MAKAROVA et Denys GANIO, Dominique KHALFOUNI et Peter SCHAUFUSS, Les Solistes et le Corps de Ballet.

### 21 au 30 avril 1981

CASSE-NOISETTE

Nouvelle version de Roland PETIT. Dominique KHALFOUNI, Denys GANIO, Jean-Charles GIL, Les Solistes et le Corps de Ballet.

Orchestre Colonne. Direction Carolos TRIKOLIDIS.

Prix des places : 20, 30, 50, 60, 80 et 100 F Location par currespondance, 1 mois à l'avence : 2, rue falouard-Colonne, 75001 Paris Location ouverte aux caisses du théâtre, 14 jours à l'avance, de 11 h à 18 h 30 1, place du Chârelet, 75001 Paris



MAISON DE LA CULTURE

LES FLANCES DE LA BANLIEUE OUEST Deuxième spectacle du 3 au 21 mars LA CRITIQUE **DU VOYAGE** de Bruno BAYEN

ricitsi arec Louis-Charles SIRJACQ nlevard Lénine à BOBIGNY / centre villa Location : 831-11-45 et 3 FNAC

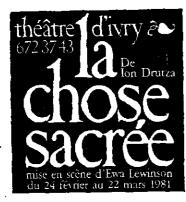

# **SPECTACLES**

Pour tous renseignements concernant: l'ensemble des programmes ou des salles · LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours féries).

Jeudi 5 mars

# théâtres

# NOUVEAUX

**SPECTACLES** LES PIEDS DANS LE PLAT : Chaillot, salle Gémier (727-31-15), 20 h. 30. REQUIEM POUR UNE NONNE : Studio 55 (386-63-51), 20 h. 30.
COLONEL CODY: Le Perreux,
Centre culturel (388-69-11),
20 h. 30.
LES VAUTOURS: Sélénite (354-35-14), 20 h. 15. PREVERT - BRETON : Centre d'art cettique (358 - 97 - 82), 20 h 30

Les salles subventionnées

Opéra (742-57-50), 20 h. : Don Qui-Détruire l'image. T.S.P. (797-96-06), 20 h. 30 ; Didier Lockwood. Centre Pompidou (277-12-33), 18 h. 30 : Viola Faber Dance Company.

Théâtre de la Ville (274-11-24),
18 h. 30 Jean-Paul Farré;
20 h. 30 le Canard sauvage.

Théâtre musical de Paris (251-19-83),
20 h. 30 ; les Pêcheurs de peries.

Les autres salles 📑

Antoine (208-77-71), 20 h. 30 : Poti-

39-74). 20 h. 30 : Harnan! — Théatre de la Tempéte (322-38-36). 20 h. 30 : Parcouls. — Atelier du Chaudron (328-97-04), 20 h. 30 : le Triomphe de l'amour. Chez Georges (326-79-15). 20 h. la

masculin.
Comédie Caumartin (742 - 43 - 41).
21 h.: Reviens dormir à l'Elysée.
Comédie des Champs - Elysées (723-37-21). 20 h. 45: Madame est sortie.
Comédie Italienne (321 22-22), 31 h.: St. ta Malheurs de Pantalon.
Dannou (261-68-14), 21 h.: St. ta Jamais deux sans moi Dea nhantasmes dans

Schrift Schrif

Lierre (589-59-84), 20 h. 30 :

Mathurius (265-90-90), 21 h.; Huis Clos: Pétition

Réveur.

Montparnasse (320-83-90), 18 h. 45:

l'Evanglie selon saint Marc; 21 h.:

Exercice de style. — Petite salle,
20 h. 30: Pierrot d'Asnières.

Ceuvre (874-42-52), 20 h. 45: Un
habit pour l'hiver.

Palais-Royal (237-59-81), 20 h. 30:

Joyauses Pâques.

Poche Montparnasse (548-92-97).

21 h.: le Butin.

Studio des Champs - Elysées (72335-10), 20 h. 45: la Cœur sur la
main. Sinule (CS Champs-10). 20 h 45: la Cour sur la main.
Studio - Théâtre 14 (539 - 88 - 11),
20 h 30: l'Aube lunaire.
T.A. L. - Théâtre d'Essai (274-11-51),
30 h 45: l'Ecoume des jours.
Théâtre d'Edgar (32211-02),
20 h 30: Yen a marre: la Chambre infernale.
Théâtre da Marais (278-03-53),
20 h 30: le Ploue-Assiette
Théâtre Marie-Stuart (503 - 17 - 80),
18 h 30: Lieal et Karl; 20 h 30: Sous le dernier pin.
Théâtre de la Mer (589 - 70 - 22),
20 h 30: Ode maritime.
Théâtre de la Plaine (342-32-25),
20 h 30: Paos et Matho.
Théâtre Présent (203-02-55),
20 h 30: Rosmerhoim.
Théâtre Sagor (797-03-39), 20 h 45: le Malade imaginaire.
Théâtre Saint - Georges (378-74-37),
20 h 30: la Culotte d'une jeune femme pauvre
Théâtre 13 (627-36-20), 20 h 30: femme pauvre Théâtre 13 (627-36-20), 20 h. 30 : La Belle Sarrasine.

Bec fin (296-29-35), 20 h. 30 Samais deux sans mol; 21 h. 30 Jamais deux sans mol; 21 h. 30:
Des phantasmes dans le caviar:
22 h. 45 la Revanche de Nana.
Blancs-Mauteaux (837-17-54).
20 h. 45 : Areuh = MC 2;
21 h. 30 : A. Valardy — H.
20 h. 15 : Tribulations excuelles à Chicago; 21 h. 30 : Poulet frites:
22 h. 30 : Befrains.
Café d'Edgar (320-85-11). 20 h. 30 :
Sœurs siamoises cherchent frères Sœurs siamoises cherchent frères siamois: 21 h. 30 : Sueur, cra-yate et iricot de peau; 23 h. 15 : Camisole Blues. Café de la Gare (278-52-51), 19 h. 15: Cracheur de phrases; 21 h. : le Grand vide saultaire. Connétable (277-41-40). 20 h. 30: le Grand Ecart: 22 h.: M. Fanon.

Coupe-Chom (272-0173). 20 h. 30: le Petit Prince.

Cour des Miracles (548-85-60), 20 h. 15: F. Lai; 21 h. 15: Ivres pour vivre; 22 h. 45: la Grande Shirley. Croq Diamants (272-20-08), 20 h. 30 : A propos. et popos ? 22 h. : Diable, une femme!

e Fauai (233-91-17). 20 h. : La chasse est ouverte : II h. 15 : le Président. Bouffes Parisiens (296-60-24), 21 h. : Michel (205-35-02), 21 h. 15 : On Operanight (296-56), 20 h. 30 : Diable d'homme. Votez Frankenstein.

Petit Casine (278-36-50), I, 21 h.:
Phédre à repasser; 22 h. 15: le
Concerto déconcertant. — II.
19 h. 45: Des bigoudis à l'intérieur de la tête; 21 h.: Poupette
Pompon; 22 h. 15: Suzanne
ouvre-mol
Le Point Virgule (278-67-03).
20 h. 30: Tranches de vie:
21 h. 30: J.-M. Cornille; 22 h. 45:
B. Garein.

B. Garein.
Selénite (384-53-14), 21 h. 30:
Génération Hollywood.
Soupap (278-27-54), 20 h.: la Raison
du meilleur; 21 h. 30: Amours
noires, humours tendres.
Splendid (887-33-62) 22 h.: le Troisleme Jumeau.
Théaire de Dix-Heures (608-07-48).
20 h. 30: Un polichinelle dans
le tiroir: 21 h. 30: Ma vie est

un navet.
Théâtre des Quatre - Cants - Coups
(320-39-69), 20 h. 30: Une étoile
dans le placard; 21 h. 30: Bon
jour les monstres; 22 h. 30:
l'Amour en visite.

Les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45). 21 h Sept ans de ball, bye, bye. Deux-Anes (808-10-26), 21 h.: Quand les ânes voteront.

Théâtre de Paris (280-09-30). 20 h. 30 : Undict Onde. Centre culturel du Marais (278-68-65). 20 h. 30 : Angel Core.

Les comédies musicales Porte Saint-Martin (607-37-53). 25 h. 30: Rose Marie.

Le music-hall

Bobino (322-74-84), 20 h, 45 : Guy Bedos. Bedos.
Casino Saint-Martin (208-21-93).
21 h: Pierre Péchin.
L'Ecume (542-71-16). 20 h. 30:
Groupe Jois: 22 h.: A. Delille.
Espace Gaité (327-95-94), 20 h. 15:
France Léa: 22 h.: Riou. P. Pouchain.

P. Baudet-Gony.

Theatre des Champs-Elysées, 20 h. 30:
Orchestre de Paris, dir. et sol.;
P. Zokerman (Haydn).
Musée Carnavaiet, 21 h.; E. Magili
(Mozart, Beethoven, Tchaikovaky).
Salle Cortot, 21 h.; G. et C. Andranian (Mozart, Schubert, Bachmaninov, Satle, Milhaud).
E lise Saint-Julien-le-Pauvre,
20 h. 30: Sextuor J. Lorlod (Couroupoa, Ballif, Fénelon...).
Eglise américaine, 20 h. 30: Orchestre J.-P. Gonzales (Haendel,
Vivaldit, Majoralie...).
E glise Saint-Ethense-du-Mont,
20 h. 30: En sem ble vocal et
orchestre de la chapelle royale,
dir.: P. Herreweghe (Bach).

Jass, pop. rock, folk

Azuquits.
Dreher (233-48-44), 21 h. 30:
Jimmy Baney.
Dunois 1534-73-00), 21 h.: J. Madola.
Gaité-Montparnasse (322 - 16 - 18),
20 h. 12 degrés 5 (rock).
Gibus (700-78-88), 22 h.: Rush R'n'r.
Palace (236-10-87), 23 h.: Nuit twist,
Patio (758-12-30), 22 h.: les Petits
Français.
Petit Journal (325-28-59), 21 h. 30:
Eddy Louis.
Petit Opportun (236-08-36), 23 h.: Eddy Louis.

Petit Opportun (236-06-36), 23 h.:

J.-C. Fohrenbach, M. Valera,
P.-Y. Sorin, S. Gremaud.

Pied Bleu (285-32-16), 21 h.:

A. Conduant. Les Quatre Temps, 21 h. : Archie Shepp. Shepp.
La Roquette (805-78-51). 21 h.; P.
Abrial
Slow Cinb (233-84-30). 21 h. 30;
R Pranc
Vicille Herbe (321-33-01). 30 h.;
Dalriada.

Dans la région parisienne Antony, C.T.M. (666-02-74), 21 h.; le Bal. 21 h : Pierre Fechin.
L'Ec um e (542-71-16), 20 h 30 :
Groupe Jois : 22 h : A Delille.

Espace Gaité (327-95-94), 20 h 15 :
France Léa : 22 h : Riou P. Pouchain.

Forum des Balles (297-53-47), 20 h 30 : Drange (833-16-16), 19 h 30 : Riochain.

Forum des Balles (297-53-47), 20 h 30 : Lorna et Ted.

Bures-sur-Yvette M.J.C. (907-74-70), 21 h : la Boune Ame du Setchantal Sauvolle.

Chantal Sauvolle. Cots Béranger.

Palais des Congrès (758-27 78). 21 h.:

Serge Lama.

20 h. 30: Holiday on ices.

20 h. 30: Holiday on ices.

Théâtre La Bruyère (574-78-99).

20 h. 45 Popeck.

La Tamière (337-74-39). 20 h. 45:

J.-E. Deschamps.

Vielle Grille (707-60-93). 21 h.:

D. Mac Avoy; 22 h. 30: C. Astier.

Les Concerts

Lucernaire. 19 h. 30: B. Boulanger (Beethoven. Debussy); 21 h.:

P. Baudet-Gony. (304-98-94), 21 h. : K. Besson.

Avec la Tagora, Talbot demeure fidèle à sa philosophie: le plaisir automobile. Mais bien sûr, à contraintes nouvelles et technologie en continuel progrès, plaisir nouveau: une ambition à la hauteur de la Tagora. MEN ÉLECTRONIQUE : L'AVANCE

TECHNOLOGIQUE.

L'équipement électronique de la Tagora libère l'esprit de toute contrainte inutile. Son allumage transistorisé élimine les imprévus de la météo et supprime les réglages.

L'ordinateur de bord de la SX communique toutes les informations concernant le déroulement du voyage (en particulier la consommation instantanée).

La centrale de contrôle des GLS et SX พพ คล regroupe les renseignements relatifs au bon fonctionnement de la Tagora 

Si au départ, un voyant reste allumé ou s'allume en cours de route, il localise et prévient d'une

défaillance. Confiance absolue, maîtrise totale de la mécanique: c'est la rencontre avec un nouveau plaisir.

PUISSANCE: LA PERFECTION EN TROIS MOTORISATIONS.

Faire évoluer le plaisir c'est aussi le diversifier: la Tagora est équipée de 3 moteurs aux personnalités bien marquées. De chacun d'eux, la Tagora tire le meilleur parti. Le moteur 4 cylindres, 2.2 l, arbre à cames en tête, développe 115 ch DIN (82,2 kW ISO): il

donne beaucoup et demande peu à la Tagora. Le moteur Diesel 2,3 l, suralimenté par turbocompresseur, fournit 80 ch DIN (59 kW ISO): il apporte à la Tagora l'économie du Diesel et l'énergie du Turbo.



Le moteur 6 cylindres en V, alliage léger, arbre à cames en tête, double carburateur triple corps, propulse la Tagora 2,6 L à près de 200 km/h. Ses 165 ch DIN (117,9 kW ISO) en font la voiture la plus puissante de toutes les berlines françaises.

ME CONSOMMATION: LE SENS DE LA MESURE.

Les Tagora équipées de boîte 5 vitesses se révèlent parfaitement économes. La Tagora 2,2 L ne consomme que 7,1 l à 90 km/h, le

Diesel justifie sa réputation de sobriété: 6,5 l à 90 km/h\* et le 6 cylindres en V se contente de 8,5 l à 90 km/h.\*\*

CONFORT: L'ESPACE AU SUPERLATIF.

Longue de 4,63 m et large de 1,81 m, la Tagora prèsente une habitabilité maximum. Son exceptionnelle surface vitrée offre une visibilité et une luminosité remarquables. Le confort optimum est assuré par la suspension à 4 roues indépendantes et un équipement intérieur raffiné.

Talbot Tagora à partir de 57.400 F. Le modèle présenté est la GLS 2,2 L, année modèle 1981, prix clès en main février 81 64.400 F. Consommations à vitesses stabilisées: 7,1 i à 90 km/h, 9,6 i à 120 km/h, 12,8 i en parcours de type urbain.

Pour les modèles Tagora SX et DT début de commercialisation : juillet 1981.

Puissance, performance, sécurité, intelligence, la Tagora s'installe au sommet de la production française et préfigure le plaisir automobile de demain.
TALBOT A CHOISI SHELL
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot.
Talbot accompany to the state of the stat

TALBOT

EPLIANT PRO

MEATRE MUSICAL DE PARTS

(42) 23,11.20 23

ANOS INTERPRETES ET JEUNES TALDES

MARS A 18 H 30 PATRICK GALLOIS me Monte de la Garde Aspartino MO 16 MARS A 18 H 30

OLVIER GARDON FIN Metre de la Garde Se publica

MARS A 12 H 30 A COEUR JOIE "

SPECTACLES MARIGNY

n96-Elysees, 30 h. 30:
Paris, dir. et 60:
(Haydn).
f. 31 h.: R. Magili
toven, Tchalkovzty.
h.: G. et C. Andra.
Schubert, Rachma.
Milhaudj.

Milhaud).

- Julien - le - Pauvre,
tuor J. Loriod (CouPénelon...).

- 20 h 30 : Orchesn 12 le s (Ellendel,
colla...).

elis...).

\*\*Etienne - da - Mont,
n se m b le vocal et
is chapelle '107ale,
eweghe (Bach)

Harchette (326-55-05), xim Saury. combards (357-24-24). Blood Ulmer; 23 h.:

-48-44), 21 D. 30;

9.

90) 21 h.: J. Madola
1235e (322 - 16 - 18)
2755 5 (70ck)
38, 22 h.: Rush R'n'r
37), 23 h.: Nult twist
0), 22 h.: les Petits

(326-28-59). 21 b. 30 :

n (236-06-36), 23 h ; roach, M. Valera, S. Gremand. (285-32-16), 21 h. ;

emps, 21 h : Archie (805-78-51). 21 b.: p.

233-84-30). 21 h. 30 :

(321-33-01), 30 h. ;

gion parisienne

£. 4666-02-74), 21 h. :

Thelitre de la Com-16-16), 18 h. D: Bla-forêt viennoise T.B.B. (650-10-41), onns et Ted. tte, M.J.C. (207-74-76), -Bonne Ame du Se

Cemine culturel (65%

.: le Zimpa.
. Theatre Paul-Elliant
.: b. Figures Theater

te culture: (421-10-06)

Aslenn André - Mairea 10 h. 30 : Ella Théatre (190-09-30)

mard IX. pullmeaux Mac. 20 h 30 h Arman 9 (872-37-42), Common to :

Merce. Masce Ji-Vilar (772-13-8);

de peu a la Tacca

L suralimenté de l 10 ch DIN (59 - ...

l'économie au

s en V. alliace te, double cardina ia Tagora 2.5 💷

5 ch DIN (117 and

ge pote 5 . 😳 🚟

71 á 90 km i fi

nice sobre - fi

es er vie i l'emp

ला सा सामुद्र । इ.स. १५

rabino - - -

व्यविद्रम् भगान्य । पर्याप्त

to retraction and a

Just Barrell 

12 3 2 2 -

e received

5:3723 -

agos "

William 198

14 X .....

المناجع المناجع

7

வத்தில் இ

XID

SPACE AU

economies 🚅 Tapara (

lus puissante ca

LE SENS

Britainis.

ock, tolk

La cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h. : les réalismes entre les daux guerres : les Deux Mondes, de E. A. Dupont : 19 h. : Portrait de P. P. Pasolini : Polemonts, de D. Mavri-kios : 21 h. : Mamma Roma, de P.P. Pasolini.

BRAUBOURG (216-55-57)

15 h.: cinéma britannique: Pour que les autres vivent, de R. Salé; 17 h.: les Nouveaux Angea, d'U Gregoretti; 19 h.: les réalismes entre les deux guarres: Adieu jeunesse, de F. M. Poggiolo.

Les exclusionés

AC/DC (Fr.) (v. angl.): Espace-Gaité, 14° (327-85-84). ALICE DANS L'ESPAGNE DES MER-VEILLES (Esp., v.o.): Deniert, 14° (334-90-11). El. sp.

VEILLES (Esp., v.o.): Deniert, 14° (354-00-11). H. sp.

I'AMOUR HANDICAPE (Fr.): Marais, 4° (278-47-85). Saint-Béverin, 5° (354-50-91).

BIENVENUE Mr. CHANCE (A., v.o.): Licernaire, 6° (544-57-34).

BLUES BROTHERS (A., v.o.): Epés de Bols, 5° (337-57-47), U.G.C.-Marbout, 8° (223-18-45).

LA BOUM (Fr.): Richelleu. 2° (235-58-79), U.G.C.-Opéra, 2° (251-50-52), Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-25).

BRUBAREE (A., v.o.) (7°): U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), Bierritz, 8° (723-89-23), U.G.C.-Marbout, 8° (725-82-23), U.G.C.-Marbout, 8° (725-82-23), U.G.C.-Marbout, 8° (725-83-23).

CAFE EXPERSS (It., v.o.): Saint-Michel, 5° (325-79-71), Elysées-Lincoln, 8° (353-36-14), Marignan, 8° (359-92-83), Parmassien, 12° (329-83-11), Gaumont-Halles, 1° (329-83-11), Gaumont-Halles, 1° (329-83-83), Nations, 12° (343-04-57), Gaumont-Convention, 13° (226-227).

LA CAGE AUX FOLLES N° 2 (Fr.):

33-88), Nations, 12° (343-04-57), Gaumont-Convention, 13° (825-42-27).

LA CAGE AUX FOILES N° 2 (Fr.): U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32).

CELLES QU'ON N°A PAS EUES (Fr.): Publicis-Champs-Elysées, 8° (720-78-23), Publicis-Matignon, 8° (325-31-97). Paramount-Matillot, 17° (758-24-24). Paramount-Matillot, 17° (758-24-24). Paramount-Marivaux, 2° (298-80-40). Paramount-Marivaux, 2° (298-80-40). Paramount-Marivaux, 2° (298-80-40). Paramount-Marivaux, 2° (298-80-40). Paramount-Montmarrere, 18° (808-34-25). Paramount-Montmarrere, 18° (808-34-25). Paramount-Montmarrere, 18° (808-34-25). Paramount-Montmarrere, 18° (808-34-39-47). Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10). Paramount-Oriéans, 14° (329-90-10). Paramount-Oriéans, 14° (329-90-10). Paramount-Gobbilus, 13° (707-12-28). Paramount-Sud, 14° (321-24-50) en sotrès. La CHASSEUE (A. v.I.) (°): Paramount-Opèra, 9° (742-58-31). LE CHEF D'ORCHESTRE (FOI, v.O.): Studio de la Haipa-Huchette, 5° (533-08-40). Hetratiles (533-08-51). Puramount-Opèra, 9° (328-33-32): Miramar, 14° (329-30-50). Mistral 18° (538-30-50). Mistral 18° (538-30-50). Mistral 18° (538-30-50). Mistral 18° (538-30-50).

Ermitsge, 8 (358-15-71). — Vf. : Rer. 2 (236-83-93) : Miramar, 14 (320-89-52); Mistral, 14 (538-52-43); U.G.C. Gobelins, 15 (336-23-44); Magic - Convention, 15 (328-20-32); Murat, 18 (551-

Les films marqués (\*) sont interdits

agx moins de trèire ans

(Fr.) : Marignan, 8° (359-92-82).

(\*\*) aux moins de dix-huit ans (Pr.): Marignan, \$\mathbb{P}\$ (339-92-82).

LA COCCINELLE A MEXICO (A., V.O.-v.I.): Elysées Point Show, \$\mathbb{P}\$ (225-67-29). — V.f.: Rex, \$\mathbb{P}\$ (236-83-93); U.G.C. Gobelins, \$19\$ (336-23-44); U.G.C. Gare de Lyon, \$12^\*\$ (343-01-59); Convention Salutcharles, \$15^\*\$ (579-33-00); Napoléon, \$17^\*\$ (380-41-46); Clichy-Paché, \$18^\*\$ (522-46-01)

(522-46-01)

COURT - CIRCUITS (Fr.) : Studio

Cujas, 5 (354-89-22) H. Sp.

(\$22-46-01)

COURT - CIRCUITS (Fr.): Studio Cujas, 5° (354-89-22) H Sp.

LE DERNIER METRO (Fr.): Serling, 2° (742-60-33); Quinteite, 5° (354-33-40): Marigana, 8° (328-92-22); Montparnasse · Pathé. 14° (322-19-23); Paramount · Mailiot, 17° (738-42-42): Publicis St-Germain, 6° (222-72-80)

LE DIABLE EN BOITE (A., v.o.): Movies-Halles, 1° (209-43-99), St-Germain-Buchette, 5° (524-13-25), Parnassiens, 14° (329-83-11), Marignan, 8° (359-92-82). — Vf.: Impérial, 2° (742-72-52)

DON GIOVANNI (Fr.-Tt., v. it.): Studio Raspaul, 14° (329-38-89).

EUGENIO (It., v.o.): Quartier Latin, 5° (326-34-65), Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14), Collète, 8° (359-38-14), Athèna, 12° (742-72-52), Montparnasse (16° (525-27-66), — Vf.: Impérial, 2° (742-72-52), Montparnasse 81, 6° (343-04-67), G-numont-Convention, 15° (826-42-27).

FAME (A., v.o.): Cinoches St-Germain, 6° (331-082), Elysées-Point-Show, 8° (225-67-29), Fame (A., v.o.): Clumy-Palace, 5° (354-07-76), Ambassade, 8° (359-108), — Vf.: Richelleu, 2° (233-58-0), Berling, 2° (742-72-91), Montparnasse-Pathé, 14° (329-80-10), Citchy-Pathé, 18° (322-46-07), Clumy-Palace, 5° (354-07-76), Ambassade, 8° (359-108), — Vf.: Richelleu, 2° (233-58-0), Berling, 2° (742-60-33), Calypso, 17° (380-30-11), Fauvette, 13° (331-60-74), Montparnasse-Pathé, 14° (329-80-10), Citchy-Pathé, 18° (322-46-1), LES FOURBERIES DE SCAPIN (F.): Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14), H. Sp. Athène, 12° (332-60-74).

GLORIA (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (354-89-22), Gaumont Champs-Elysées, 8° (359-04-67).

HISTOURE D'ADRIEN (F.): Forum-Ciné, 1° (397-53-74).

HISTOURE D'ADRIEN (F.): Forum-Ciné, 1° (397-53-74).

HOUSTON TEXAS (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (354-89-22), Gaumont Champs-Elysées, 8° (359-04-67).

HISTOURE D'ADRIEN (F.): Forum-Ciné, 1° (397-53-74).

HORLEMENTS (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (354-89-22), Gaumont Champs-Elysées, 8° (359-04-67).

HORLEMENTS (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (354-89-22), Gaumont Champs-Elysées, 8° (351-10-60), - V.f.: Studio Cujas, 5° (356-36-22); U.G.C.-Marberl, 8° (359-04-67).

HORLEMENTS

(\$59-29-46). KAGEMUSHA (Jap., v.o.) : Olympic-Balzac, & (\$61-10-60). — V.f. : Haussmann, & (770-47-55).

Haussmann, 9° (770-47-55).

LE LAGON BLEU (A., v.o.): Blarritz, 8° (723-59-23). — V.1.:
U.G.C.-Opéra, 2° (621-50-32), Montparuos, 14° (327-52-37). Maréville, 9° (770-72-86), Murat. 16° (651-99-75).
LES LONGUES VACANCES, DR. 36 (ESp., v.o.): Denfert, 722-732.
U.G. T. S. Denfert, 722-732.
U.G. T. S. BRISA (A., v.o.): Paramount-Odéon. 6° (325-59-83): Paramount-City, 8° (522-45-76).
V.f.: Paramount-Odéon. 6° (325-59-83): Paramount-City, 8° (522-45-76).
V.f.: Paramount-Odéon. 9° (325-59-83): Paramount-Odéon. 9° (325-59-83): Paramount-Mopta, 9° (325-56-31): Paramount-Moptagrafiasse, 14° (329-80-10): Paramount-Malliot, 17° (758-24-24). MON ONCLE D'AMERIQUE (FA)

L'OR DANS LA MONTAGNE (IL. V.O.) : Racine, 8 (633-43-71). I.A PROVINCIALE (Suis.) : Studio de la Harpe, 5º (354-38-83) : Par-nassisus, 14º (329-83-11) ; Calypso, 17º (380-30-11).

CHATELET

PSY (Fr.) Bretsgne, 6\* (222-57-97); Français, 9\* (770-33-88); Gaumont-Sud, 14\* (227-84-90); Clichy-Pathé, 10\* (529-44-07)

Bud. 14° (277-84-50); Unichy-Frame, 12° (522-46-01). BAGING BULL (A., v.o.); Gaumont-Halles. 12° (237-49-70); U.G.C.-Odéon. 6° (325-71-68); Rotonde, 6° (853-08-22); Bharritz, 8° (722-68-23); (833-08-22); Biarritz, 8 (723-68-23); U.G.C. - Marbeut, 8 (225-18-45); 14 Juillet-Bastille, 11 (337-90-81); 14 Juillet-Bastille, 11 (337-90-81); 15 (575-78-79); v.f.: Helder, 9 (770-11-24); U.G.C. - Gobelina, 13 (336-22-44); Miatral, 14 (538-52-43); Bicaverue - Montparnasse, 15 (544-25-02); Magio-Convention, 15 (828-20-64).

(23-20-64).

EE RISQUE DE VIVRE (Fr.), Panthéon. 5° (354-15-04).

LE ROI DES CONS (Fr.): Gaumont-Haliea. 1° (237-49-70): Richelleu, 2° (233-56-70); Berlitz. 2° (742-60-33); Quintette, 5° (354-35-40); Saint-Lazare - Pasquier. 5° (387-35-43); Marignan. 8° (339-92-82); P.L.M.-Saint-Jacquea. 14° (359-68-42); Montparnasse-Pathé, 14°(322-18-23); Gaumont-Jacquea. 15° (826-42-21); Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96).

LES FILMS NOUVEAUX

ALLONS Z'ENPANTS, film francais d'Yves Boisset. GaumontHailea, 1° (237-49-70). Richelleu, 2° (223-56-70), Quintette,
5° (334-35-40). UGC Odéon, 6°
(325-71-08). Concorde, 8° (33988). Français, 9° (770-3388). Français, 9° (770-3388). Fouvette, 13° (331-55-88).
Montparnasse-Psihé. 14° (32219-23). Gaumont - Convention.
15° (828-12-27). Wepler, 18°
(387-50-70). Gaumont - Gambetta, 20° (538-10-96).
LA BIDASSE. film américain de
Howard Zieff. V.O.: Paramount-Odéon, 6° (325-59-83).
Publicis Champs - Elysées, 8°
(720-76-23). V.i.: ParamountOpéra, 9° (742-56-31). Paramount-Bastille, 12° (343-78-71).
Paramount-Galaxie, 13° (68018-03). Paramount-Oriéans,
14° (540-45-91). ParamountMontparnasse, 14° (329-90-10).
Convention Saint-Charles, 15°
(579-33-00). Paramount-Montmartre, 18° (606-34-25). Paramount-Maillot, 17° (758-24-24).
Italien de Luclo Fulch V.O.:
Hautofenille, 6° (633- - 79-38),
Ambassade, 8° (359-19-08). V.i.:
Français, 8° (770-33-88), Montparnasse - Pathé, 14° (322-1923).
DYNASTY, film chipois (de Tal-

parnasse - Pathé, 14s (322-19-23).

DYNASTY, film chinois (de Tal-wan) de Mei Chung Chang (en railef). Vf. : Bonaparte. 6s (326-12-12), George-V, 8s (552-41-46), Lumière, 9s (248-49-97), Images, 18s (522-47-94).

CA PLANE LES FILLES, (ilm américain d'Adrian Lyne (\*). v. : UGC Danton, 6s (329-42-62), Ermitage, 8s (358-15-71); v.f. : UGC Opérs, 2s (256-15-35). Caméo, 9s (248-56-44), UGC Gare de Lyon, 12s (327-52-37), Mistral, 14s (339-52-43). Convention Saint-Charles, 15s (579-33-00), Secrétans, 19s (206-71-33).

L'EMMURES VIVANTE, (ilm italien de Luci Pulci, V.O.: U.G C Danton, 6s (329-42-62).

U.G.C Danton 9 (339-42-82)

- T. Say C. Marchart (329-43-82)

82-54), U.G.C. Gare de Tron, 12° (343-41-59), Mistignarion (46, 1328-237), Marchart (47, 1328-237), Marchart (47, 1328-237), Marchart (47, 1328-237), Marchart (47, 1328-238-238), Marchart (47, 1328-238-238-238), Marchart (47, 1328-238-238), Marchart (47, 1328-238-238-238), Marchart (47, 1328-238-238), Marchart (47, 1328-238-238-238), Marchart (47, 1328-238-238), Marchart (47, 1328-

GRAU ZONE film suisse the Fredi Miles T. O.S. Toronto. S. C. Toron d and water

70 Erican Post Show 77 25 Parameter, 14 11) Olympic, 15 1 Ericanomic Mariesus, 161 2. 1256-80-407 2. 231-08 DE MUSYQUE (Ind), 70. 14 Juliet - Parnass Se (326-58-00); Saint-André-des-Aria 6 (526-58-00); Balzac-Olympic, 8 (551-10-60); 14-Juillet-Bastille, 11 SAUVE QUI PEUT (LA VIE) (Fr.-Suis.) (\*\*): 14 Juliet-Parnassé, 8

(326-58-00). SHINING (A., v.o.) (\*\*): Lucernaire 

69-23); Caméo, 9° (248-86-44).

UNE SALE AFFAIRE (Fr.) : Gaumont-Halles, 1° (297-49-70); Rex,
2° (236-83-83); U.G.C. Opéra, 2°
(261-50-32); Bretagne, 6° (22357-97); U.G.C. Danton, 6° (22342-63); Normandie, 8° (359-41-16);
U.G.C. Gare de Lyon, 12° (34301-59); U.G.C. Gobelins, 13° (33623-44); Mistral, 14° (539-52-43);
Magie-Convention, 15° (328-20-64);
Murat, 16° (551-99-75); ClichyFathé, 18° (523-46-01); Caméo, 9°
(246-65-44); Secrétan, 19° (20671-33).

UN ETRANGE VOYAGE (Fr.) U.G.C. Odéon, 6° (325 - 71 - 83); Blarritz, 8° (723-89-33); Caméo 9° (246-68-44); 14-Juillet-Bastille 11e (357-90-81); Bienvenue-Mont-parnasse. 15e (544-25-02); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15e (575-79-79). UN MAUVAIS FILM (Fr.): Paramount - Montparnasse, 14e (329-90-10).

71-33).

VENDREDI 13 (A., v.o.) (\*\*) : Ermitage, 2\* (359-15-71), v.f. : U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32); Mazéville, 9\* (770-72-88); Montparnos, 14\* (327-52-37).

(327-52-37).

LA VIE DE BRIAN (Ang., V.O.):
Cluny-Ecoiea, 5° (354-20-(2).

VIENS CHEZ MOL, J'HABITE CHEZ
UNE COPINE (Pr.): Richelleu,
2° (233-56-70): Berlitz, 2° (74280-33): Hautefeuille, 6° (63379-38): Montparname 83, 6° (54414-27); Collade, 3° (359-29-46);
Fauvette, 13° (331-50-74): Nations,
12° (343-04-67); Gaumont-Sud,
14° (327-84-50); Victor-Hugo, 16°
(727-49-75); Cilchy-Pathe, 18°
(522-46-01).

Y A-T-IL UN PILOTE DANS

A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? (A., v.f.) : Paramount-Opéra, 9° (742-56-31).

Les grandes reprises

AGENT SECRET (A. v.o.): Saint-Germain-Village, 5- (634-13-26). AMERICA. AMERICA (A. v.o.): Noctambules, 5- (334-89-22).

Noctambules, 5 (384-89-22).

L'AMI AMERICAIN (All., vo.):
Studio de la Harpe, 5 (334-34-33).

LES AVENTURES FANTASTIQUES
DU BARON DE MUNCHAUSEN
(All., vo.): Action-Ecoles, 5 (52572-07).

BABY DOLL (A., vo.): Noctambules,
5 (334-89-22).

LE BAL DES VAMPIRES (A., vo.):
Saint-Michel, 5 (325-79-17);
Paramount-Odéon, 8 (325-59-33);
Paramount-Octiv, 5 (562-45-76);
(vf.): Paramount-Montparnasse,
14 (329-90-10).

LES BAS FONDS (Jap., vo.):
Action-Christine, 6 (325-88-78).

LA BLONDE ET MOI (A., vo.):
Studio Bertrand, 7 (783-84-86).

BONAPARTE ET LA REVOLUTION
(Fr.): Escurial, 13 (707-28-04),
h. 59.

(Fr.); h. sp. LES 181 DALMATIENS (A., vf.); Mapoléon, 17e (380-41-45); La Royala, 8e (385-82-66); Grand-Pavoia, 15e (554-46-85). LE CHAGRIN ET LA PITIE (Fr.); Saint-Ambroise, 11e (700-89-18),

Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), h. sp.
LE CHAINON MANQUANT (Bel., v.o.): Acsalss. 17° (764-97-83).
LA CONSEQUENCE (All.) (\*), v.o.: Opéra-Night, 2° (296-62-56).
CRIS ET CHUCHOTEMENTS (Suéd.) v.o.: Studio des Ursulines, 5° (254-39-19), j. imp.
LA DAME AUX CAMELIAS (A.) v.o.: Mac-Mabon, 17° (380-24-81).
DELIVIRANCE (A.) (\*) v.J.: Opéra-Night, 2° (296-62-56).
LE DIBEOUK (Pol.), v.o.: Marriz, 4° (278-47-86).
LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.), Ranelagh, 18° (288-64-44). Sp. D.
FANTASIA (A.), v.o.: Elymées-Cinéma, 5° (223-37-90).
LA FERME A RABATTRE (A.), v.o.: Action Christine, 6° (325-85-78).
LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.), Napoléon, 17° (380-41-46).
HAIR (A.), v.o.: Palais des Arts, 3° (272-62-98).
HESTER STERET (A.), v.o.: Saint-Arbeige, 110° (770-88-16).

(272-62-98).

HESTER STREET (A.), v.o.: SaintAmbroise, 11° (700-88-16), h. sp.
LES HOMMES PREFERENT LES
BLONDES (A.), v.o.: Studio Logos, 5° (354-28-42).

IL STAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
(A.), v.f.: Haussmann, 9° (77047-55).

MACADAM COW-BOT (A.), v.o.:
Chambo, 5° (354-51-99).

Champo, 5 (354-51-60).
MONTY PYTHON, SACRE GRAAL

LES VISITEURS DU SOIR (Pr.) : Marais, 4º (278-47-85) H. Sp. VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (A. V.O.) : Palais des Aris, 3º (272-82-88).

Les séances spéciales

Les séances spéciales

CHAPITRE II (A., v.o.): Tourelles, 20° (354-51-98), Mar, 21 h.

COUTAGE, FUYONS (Fr.): Théhtre in 12 Cité Un. 14° (589-38-69), lo 0 2 1 h

L'EMPRIED DES SENS (Jap., (\*\*), v.o.): Saint-André-des-Arts, 6° (328-48-18), 24 h.

GOSSES DE TOEYO (Jap., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6° (328-48-18), 12 h.

L'INCOMPRIS (R., v.o.): Olympic, 14° (542-57-42), 18 h. (sf. 8., D.).

MARTIN ET LEA (Fr.) (\*): Olympic, 14° (542-57-42), 18 h. (sf. 8., D.).

MATH-HARI (Fr.): Olympic, 14° (542-57-42), 18 h. (sf. 8., D.).

MOLIERE (Fr.) prem. et 2° époque: Caiypso, 17° (330-30-11) J., v., L.

Mar 9 h. et 11 h. 15.

NICK'S MOVIE (All., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18), 24 h.

ED PASSE-MONTAGNE (Fr.): Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18), 24 h.

BOLLERBALL (A., v.o.): Calypso, v.o.): Calypso, 10° (320-48-18), 24 h.

COLLERBALL (A., v.o.): Calypso, v.o.): Calypso, 10° (320-48-18), 24 h.

24 h EOLLERBALL (A., v.o.) : Calypso 17° (380-30-11), V. S. 24 h 15.

Les festivals

MARX EROTHERS, v.o., Actions—
Ecoles, 5- (325-72-07): les Marx
Ecoles, 5- (325-72-07): les Marx
Eun grand magasin.

SEMAINE DU CINEMA CANADIEN,
Forum Cinéma, 1- (297-53-74):
le Chat dans le sac.
PASOLINI, v.o., Palace Croix-Nivert,
15- (374-95-04). En alternance:
Médée: (Scüpe rol.
POLICIERS, v.o., Ciumy-Palace, 5(354-07-75): A utopsie d'un
meurtre.
CHATELET-VICTORIA, 1- (508-9414) v.o.: 14 h.: IL 18 h..

HATELET-VICTORIA, 1st (588-94-14) v.c.; 14 h.: 1f 18 h..
20 h. 30: le Dernier Tango à Paris;
18 h.: Un mariage; 20 h. 15, V.
0 h. 30: Un trainway ucommé Désir;
22 h.: Marathon Man; II;
13 h. 50: Persona; 15 h. 40: Outrageous; 17 h. 50: Au-delà du
hien et du mai; 19 h. 50, S.
0 h. 30: le Dernier Nabab; 22 h.:
Helio Dolly; V. 0 h. 30: les Visiteurs.

Helio Dolly; V. 0 h. 30: les Visteurs.

PABST: Olympic, 14 (542-67-42); Olympic-Saint-Germain, 6 (222-67-23). En siternance: Salonique, nid d'aspions; Tragèdia de la mine; Quatre de l'Infanteria.

HUMPERRY B O GA R T (v.): Nickel-Odéon, 8 (633-22-13): les Anges aux figures sales.

WESTERNS: Olympic, 14 (542-67-42): la Sergant Noir.

LES GRANDS MELODRAMES (\*.o.): Action la Fayette, 9 (878-30-50): Tradre est la nuit.

STUDIO 25, 18 (606-36-07) (v.o.): Résction an chaîna.

STUDIO 25, 18e (606-36-07) (v.o.):
Réaction en chaîne.
SCURIAL, 13e (707-28-04) (v.o.):
Guy Gillea, en siternance:
l'amour à is mer, le Jardin qui
bascule, Absences répétées, Clair
de terre. — Tony Richardson, en
alternance: la Charge de la brigade légère. Ned Kelly, le Marin
de Gibraitar. — D'sprès Duras:
Moderato Cantabile, 10 h. 1/2 du
soir en été, Une aussi longue
absence. — Nuit des Stars: Jeanne
Moreau, V., S., 0 h. 20: les
Amants; Mademoiselle; Une histoire immortelle.

MONTY FYTHON, SACER GRAAL

MORSTSOR VERDOUX (A.J. V.C.

A'BERIN, 15° (337-74-39).

PAIN ET CHOCOLAT (R.L. V.C.

Actua-Champo, F. (354-51-51).

LES PORTES DE L'ANUIT. (F.L. V.C.

PRINGONTER DU RIGISTISSON (F.L. V.C.

EDITION SPECIALE (A.) FROM

EDITION SPECIAL (A.) FROM

EDITION SPECIA LE MARAIS T ESTA SOUFFRANC. PAS "LE FRONTIERE" PS SETT SAMOURAGE (SEC. VO.) SUNIO COMISSERSE (SEC. VO.) ONATE FAUTOMOR (SEC. VO.) Studio des Disdines, 7 (354-39-19) jours pairs. 8. STRADA (dt. vo.): Studio Cit-le-Cour, 8 (336-99-25) film Iranien d'Amir Naderi

MONTE CARLO MAPERIAL PATHE - HAUTEFEUILLE

ERIE ROHMER *lemme* 

CHRISTIANE MINAZZOLI MICHEL ROUX et JACQUES DACOMINE

JEAN PIAT

de Marcel ACHARD 50 Représentations exceptionnelles

ACTUELLEMENT -

·Loc.256.04.41et agences



PARAMOUNT CITY TRIUMPH. v.o. PARAMOUNT ODEON, v.o. PARAMOUNT MAILLOT PARAMOUNT OPÉRA PARAMOUNT MONTPARNASSE







CONNAISSANCE DU MONDE

Electic of MARIO RUSPOLI - Burano - Murano - Villa Maser, perle de la Renaissance. Vesigo ux, les palais, les musées et leurs chefs-d'œuvre. Le Palais des Dogs armurerie, prisons, fêtes nautiques, carnaval



THEATRE MUSICAL DE PARIS

GRANDS INTERPRÈTES ET JEUNES TALENTS LUNDI 9 MARS A 18 H 30

PATRICK GALLOIS Hate Orchestre de la Garde Républicaine decien Jean Lamy MOZART

LUNDI 16 MARS À 18 H 30 OLIVIER GARDON Piano

Orchestre de la Garde Républicaine ancien Roger Boutry DEBUSSY . RACHMANINOV . ROSSINI

LUNDI 23 MARS A 18 H 30 A COEUR JOIE "

Direction Claude Carrot/Jean Sourisse GEOFFRAY · MOZART · ROSSINI · SCHUBERT · SCHUMANN PREX DES PLACES : 22 F (AMPHI : 10 F) Location : 1, place do Châtelet, Porte

Hicorrosio. Talbol.

•

 $s \in \mathcal{G}(\mathcal{S})$ 

# **SPECTACLES**

# RADIO-TÉLÉVISION

ETUDIO GALANDE, 5" (354-73-71) (V.o.): 12 h. 15 et 16 h. 45: Portier de nuit; 14 h.: les Demnés; 18 h. 50: Flesh Gordon; 20 h. 30: Taxi Driver; 22 h. 30 et 0 h. 15: The Booky Borror Picture show HOWARD HAWES (V.o.), Action La Fayette, 3" (878-80-50); la Chose d'un autre monde.

Fayette, Se (878-80-30): la Chose d'un autre monde.

LES VEDETTES DU SAMEDI SOIR, Studio 43, Se (770-83-40) (M. Morgan, V. Romance), en alternance: Remorques; l'Etrange M. Victor; la Loi du Nord; la Belle équipe: le Tournant dangéreux; le Puritain; la Symphonie pastorale; la Vénua aveugis: Cariacalha.

LES CINEASTES DE SERIE B. v.o., Action-République II\* (805-51-33): l'Honneu léopard.

CINE-POCHE, v.o., 3 Luxembourg.
6\* (633-97-77). En alternance: l'Honneur perdu de Katharina Blum; Abattoir V; Marathon Man; Feillni-Boms; American Craffiti; Baroid et Maude; Chinatown; Que le spectade commence; Braking Glass.

UNE JOUENNE AU CINEMA, Bivoli-Cinéma, 4\* (272-63-32), 12 h.: Courts-métrages burlesques; 14 h.: Une nuit à Casablanca; 16 h.: Buster Keaton s'en va-t'en guerre; 18 h.: la Tendresse des loups, v.o.; 20 h.: Le Septième Sceau; 22 h.: Freaks; Un chien andalou.

CYCLE DOSTOIEVSEL, v.o., Cosmos, 6\* (544-28-60). En alternance: les Nuits blanches (Pyriev): l'Idiot (Pyriev): l'Idiot (Immpin); crime et Châtiment; Les frères Karamasov.

AGATHA-CHEISTIE, v.o., Ranelagh,

(Pyrisy); l'Idiot (Lampin); Crime et Châtiment; Les frères Karamasov.

AGATHA-CHRISTIE, v.o., Ranalagh, 18; (288-64-44). En alternance: Dix petits nègres; Le crime de l'Orient-Express.

SAINT-AMBROISE, 11° (700-89-16) (v.o./v.f.). En alternance: la Vocleur de Bagdad: Tintin et le Temple du Soiell: Derson Ouzala; Hester Street; Bugsy Maione; Nos plus belles années; la Sorcellerie à travers les âges; le Chagrin et la Pitifé; Extérieur nult; C'est la vie; les Chevanx de feu; Tommy; Franty Life; Casenova (F.); Répulsion.

BOITE à FILMS, 17° (522-44-21) (v.o.). I Superman II (Mar., S., D.), 13 h. 30, 15 h. 48. (J., V., L., Mar.), 13 h. 30, 15 h. 48. (J., V., L., Mar.), 13 h. 30, 15 h. 45; les Valseuses + t.l.j., 22 h.; 13 h.; la Nuit américaine: 20 h.; I'hnportant c'est d'almer. (V., S.), 24 h.; Breaking giass. (J., V., L., Mar.), 10 h. 18; Inhigénie. (Mer., S., D.), 14 h.; le Seigneur des Anneaux. (J., V., L., Mar.), 17 h. 45; Panique à Neddle Park; 16 h. 15; Jeux interdits. (Mer., S., D.), 17 h. 45; Panique à Neddle Park; 20 h. 16; Mort à Venige; 22 h. 30; Bonnie and Clyda. (V., S.), 24 h. 30; Easy Elder.

TEMPLIERS, 3° (272-94-56) (v.o., V.f.). Goldorak; Titl et Sylvestre; les Sentiers de la gloire; le Crabe-Tambour; l'Année dernière à Marienbad; La revanche d'un homme nommé Cheval; Je t'aime.

rienbad; La revanche d'un hom-me nommé Cheval; Je t'aime, moi non pius; les Moissons du Ciel; Le shérif est en prison;

Chinatown.

Chinatown.

Cine-Seine, 5 (325-95-99) (v.o.).

En alternance: India Song: la

Dernière Femme; Rockers: Film

About Jimi Hendrix; Répui
ston; Qui a peur de Virgina

Woolf: la Dernière Folie de Mei

drouot

hôtel des ventes - 9, rue drouot - 75009 paris

téléphone: 246-17-11 - télex: drouot 642260

Informations téléphonées permanentes 779-17-17

compagnie des commissairés-priseurs de Paris

sauf indications particulières les expositions auront lieu la veille des ventes de 11 h à 18 h.

SAMEDI 7 MARS à 15 h (exposition de 11 h à 15 h).

LUNDI 9 MARS (exposition samedi 7)

LUNDH 9 MARS (exposition samedi 7)

8. 1. - 10.000 Hyres provenant de la mateurs. Haute Epoque. Table is Boue Tourne. Mª Cornette de Saint-Cyr.

8. 2. - Bijoux, Objets de vitrine. Orféverte anc. et mod. Mª Ader. Picard. Tajan. MM. Coquenpot, Antonini, Herdhebaut.

8. 19. - Ameublement. Mª Boisgirard, de Heeckeren.

8. 13. - Ameublement. Mª Boisgirard, de Heeckeren.

8. 13. - Ameublement. Mª Boisgirard, de Heeckeren.

8. 14. - Dessins anc. Tableaux, M. C..., M. X..., et sppart, à div. Meubles. Mª Deurbergue.

MERCREDI 11 MARS (exposition mardi 10)

S. 1. – Tablx anc., Maubles et | S. 9. – Art Déco. M° Regeon.

Objets du XVIII°. M° Delorme. | M. Camard. | S. 13. – Objets d'art et d'ameu-

M.M. Ananoff, Lacoste.

S. 2. - Bx bijoux. M° Laurin,
Guilloux, Buffetand, Tailleur. MA'.
Boutemy, Déchaut.
S. 3. - Curtosités. M° Boisginard, de Hecckeren.
S. 7. - Art. d'Asia. M° Laurin,
Guilloux, Buffetand, Tailleur.
M. B. Beurdeley, Mile Leroy.

S. 13. - Objets d'art et d'ameublement.

S. 14. - Faign. MM. Dillée,
Levy-Lacaze.
S. 14. - Faiencea, meubles anc.
et de style. M° Couturier, Nicolay.
S. 15. - Meubles et objeta mob.
M° Ader, Picard. Tajau.
S. 16. - Bibel., Obj. d'art. Faiences et porcel. Beau mobil. KIX°
et Nap. III. M° Milleu. Jutheau.

MERCREDI 11 et JEUDI 12 MARS (exposition mardi 10)

**YENDREDI 13 MARS (exposition jendi 12)** 

S. I. - Etains and, Mbles et obj.
d'art XVIII\* et XIX\* M\*\* Coutsrier, Nicolay, MM. Boucaud, Lefuel, Praquin.
S. 2. - Ameublement, M\*\* Boisstrand de Heakkurgh.

s. 1. - Amendiement. No Bois-grard, de Heeckren.
S. 2. - Orfèvrerie et céram. nuc.
Arines blanchen M≃ Laurin, Gu'-lonx, Buffetaud, Tallieur, MM.
Henry, J. et Ph. Nicolier. Johnson.

Mar Aner, Picard, Tajan. M. Ca-mard.
S. 6. - Art primitif. Me Cornette
de Saint-Cyr.
S. 13. - Tableaux mod. Me Go-deau, Solanet, Audap.

LUNDI 9 et MARDI 10 MARS (exposition samedi 7)

S. 5-6. - Le 9: importants tableaux mod. Viaminck, Valtat, Le 10: Tablx and, Argenterie and, Moles et Obj. d'art. M° Chayette, Labat.

Etudes annonçant les ventes de la semaine

Etudes connongent les ventes de la Semaine

ADER, FICARD, TAJAN, 12, rue Favart (7502), 261-80-07.

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Droust (7509), 770-15-52,

T70-67-88 - \$23-17-33.

BOISGERARD, DE HEECKERERN, 2, rue de Provence (75009), 770-81-36.

CHAYETTE, 10, rue Eossini (75009), 770-38-89.

COENETTE DE SAINT-CYR, 24, av. George-V (75008), 720-15-94.

COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 553-85-44.

DEURRERGUE, 19, boulevard Montmartre (75002), 281-36-50.

LABAT, 10, rue de la Grange-Batellère (75009), 824-70-18.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (ancienn. RHEIMSLAURIN), 12, rue Drougt (75009), 246-61-16.

BILLON, JUTHEAU, 14, rue Drougt (75009), 770-00-45.

RENAUD, 6, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-48-95.

ROGEON, 16, rue Milton (75009), 578-81-06.

S. 12. - Numismatique. Me Comette de Saint-Cyr.

S. 1 - Tanis d'Orient. Me Renaud...

INTERVENTION DE LA POLICE CONTRE RADIO-LILLE 80

Le matériel de Radio-Lille 80 a été saisi, le mercredi 4 mars, alors que celle-ci émetrait à paralors que celle-ci emettait à par-tir de la statue de la Déesse, au cœur de la ville. Quelques ani-mateurs ont été interpellés puis relàchés. Le responsable, M. Pas-cal Defrance. qui a déjà été interpellé plusieurs fois, a sauva-gement matraqué » selon les dé-clarations du « collectif pour les radios libres », a été mis en obser-vation au C.H.R. de Lille. On a diagnostiqué un traumatisme crâdiagnostiqué un traumatisme crâ-nien léger.

Les circonstances de cette inles cironstances de cette intervention sont un peu particulières. M. Defrance, candidat à
l'élection partielle qui, dans le
canton de Lille-Centre, doit donner un successeur à Norbert
Ségard, décédé, avait utilisé
Radio-Lille 80 comme tribune.

# INSTITUT

### A l'Académie des beaux-aris ELECTION DE M. MICHEL FARE

L'Académie des beaux - arts avait à pourvoir, mercredi 4 mars, les deux slèges précédemment occupés par André Cornu dans occupés par André Cornu dans la section des membres libres, et par Louis Dideron dans la section de sculpture. Au premier, c'est M. Michel Faré qui a été âlu, face à quatre autres candidats: MM. Jean-Baptiste Ache, Jean-Christophe Averty, Jacques Chailley, Jean Connehaye. La seconde élection a été blanche, les votants n'ayant pu se départager entre MM. Bizette-Lindet, César, Lucien Gilbert, Louis Lutz et Georges

Gilbert, Louis Lutz et Georges

Oudot.

[Né la 14 novembre 1913, à Paris, M. Michel Faré est docteur és lettres. Après avoir été assistant au département de peinture du musée du Louvre et au Musée des arts décoratifs, il est devenu conservateur, en 1943, et conservateur en chef, en 1962, du Musée des arts décoratifs. Il a été nommé en 1946 professeur à l'Ecole normale supérieure des arts décoratifs, puis, en 1970, professeur de l'histoire de l'art à l'Ecole des beaux-arts (chaire jadis occupée par Hippolyte Taine). Il est l'auteur notamment des currages suivants : la Céramique contemporatins, la Nature morte en France, son histoire et son écolution Georges Jouve, le Grand Siècle de la nature morte en France, iz Vie silencieuse en France, etc.]

 Une nouvelle radio libre, Radio-Bienvenue, émet sur Stras-bourg chaque mercredi, à 20 h 30, sur modulation de fréquence (entre 100 et 104 megahertz). L'émission hebdomadaire comportant, selon les animateurs, des

informations culturelles, politi-ques, de la musique et « tout ce qui est en règle générale boycotté par les mass media radiophoni-ques officielles ».

• RECTIFICATIF. - M. MIchel de Villers nous prie de Mollére.

Mollére.

Mollére.

17 h 20 Fenêtre sur...

Mollére.

17 h 50 Récré A 2. que nous avons écrit dans le Monde Dimanche du 22 février. c'est lui-même, et non Claude Villers, qui écrivait les textes de d'émission de José Artur « Table

Le Monde Service des Abonnements

5, rue des Italiens 76421 PARIS - CEDEX 69, C.C.P. Paris 4267-23 **ABONNEMENTS** 

3 mais 6 mais 9 mais 12 mais FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 222 F 371 F EZ1 F 679 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE B7 F 701 F 1 916 F 1 330 F

ETRANGER L — Belgique-Luxembourg Pays-bas 254 f 436 f 618 f 896 f

Par voie aérienne Tarif sur démande

Les abonnés qui palent par chèque postal (trois volets) vou-dront blen joindre ce chèque à leur demanda. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités 3 formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### Pari douteux

On ne peut pas attendre d'un ministre de la justice qu'il dénonce la complaisance empressée de certains magistrats à exécuter les ordres du pouvoir. Pourtent, c'est bien ainsi que nous les imaginons, que dis-ie. qu'on nous les donne à voir à l'écran, le pelit et le grand. François Perrot s'est même fait une savoureuse spécialité de ces rôles de procureur cynique, désinvoite, transmettant au juge d'instruction (rappelez - vous Simone Signoret) ou à l'avocet de la détense (allez voir Annie Girardot dans Une robe noire pour un tueur) les consignes venues d'en haut. Vieille tradition englo-sexonne que cette aion du judiciaire à l'exécutif et. à l'autre bout de l'échelle, la

Difficile, oul, pour un garde des aceaux de ne pas nager entre deux eaux : la dénonciadénis, des cruautés de la répression et la giorification des efforts entrepris pour améliorer le code pénel et le système péni-tentiaire. Pris entre le feu et le glace, comme ces Chevaux du lac de Ladoga, le beau titre de son dernier ouvrage, M. Alain Peyrefitte était confronté, mercredi soir, à « La rage de lire », à Casamayor et à Thierry Lavy d'une part, à François Romerio de l'autre. François Romerio, chef de file du plus grand parti de France », celui des parti-sans d'une sécurité accrue, calui des défenseurs de l'ordre et des victimes.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion s'est vite engagée aur le terrain de l'abolition de la peine de mort, où le turer tent que la sentiment d'insécurité n'aura pas reculé dans l'opinion. - Ça, excusez - moi. mais étant donnée la recrudes cence de la brutalité et de la violence enregistrée dans le

main la veille. » Jusqu'à quand faudra-t-Il donc attendre pour que nous rejoigniona, aur co chapitre, les nationa civilisées, en confiant au Parlement le soin de prendre entin ses responsabilités ? Ne seralt-ce pas tout simplement, dans l'esprit du président de la République, jusqu'à ce que les nations en marche vers le progrès reviennent, per un mouvement bien connu de balancier, sur leurs pes en réintroduisant la pendalson, la cution dans l'arsenal de la répression? Pari douteux, pari dangareux, pour l'honneur de la natrie des droits de l'homme. CLAUDE SARRAUTE

13 h Journal. 13 h 35 Emissions régionales. France-Australie. à Lyon. 18 h C'est à vous. 18 h 20 Un, rue Sésan 18 h 45 Avis de recherche. 19 h 20 Emissions regionales.

> De L. Janacek; d'après G. Preissora. Euregistré au Théètre national de Paris, avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Sir Ch. Mackerras. Avec J. Berbie, R. Denize, R. Yakar, G. Chauvet, J. Dupouy. Transmis en simultané et en stéréophonie sur France-Musique.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

12 h 30 Sárie : Les amours des années folles.

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face à vous.

Mort naturelle.
16 h Magazine: Quatre salsons. 17 h La télévision des téléspectate

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.

homme.

D'A Mnouchkine (Premier épisode).

Dans le style épique du Thédire du Soleil, voici e la vis d'un honnête homme » au cœur du siècle de Louis XIV, dont àriane Mnouchkine dénythipe les fastes, montrant l'envers du décor : une expitale encombrée de mendiants, une propince à la dérive, des paysons affamés et les combats quotidiens d'un douifon légendaire.

23 h 5 Sports : Pailnage artistique. Championnst du monde : figures libres mestieurs.

#### TROISIÈME CHAINE : FR3

18 h 30 Pour les jeunes.
Vive le basket : Des livres pour tous.
18 h 55 Tribune libre.
Confédération des syndicate libres. 19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales.

### TROISIÈME CHAINE : FR 3

Jeudi 5 mars

18 h 30 Pour les jeunes. L'ours Paddington ; That Tio Tou et les autres Baithazar le mille-paties.

18 h 55 Tribune libre. Proot national (J.-M. Le Pen).

19 h 10 Journal 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 55 Dessin animé. Les aventures de l'intin : le Trésor de Rackhan le Rouge.

et pleumichard ».

Pilm français de M Audiard (1974), avec J. Carmet.

S. Audran J-P. Mariella. J. Rochefort. J. Birkin,

E. Buyle (Rediffusion)

Un représentant en Vermouth frelaté attendrit la chenièle les femmes particulièrement, en pleurmochant sur ses leuiz matheurs. Des soones qui se

veulent comiques, ecrites et filmées à la diable.

Vulgarité et humour méprisans.

#### FRANCE-CULTURE

18 h 50. La certaine Prance de mon grand-pèra, d'après 2. Guillaumin.

19 h 25. Jazz à l'ancienne. n 30. Les progrès de la biologie et de la médecine : La radiochèrapie aujourd'hui.

28 h. La porte de pierre, de L. Carrington. Adapt. G Rouvre Avec Amzel, N. Barentin. F. Bellard, etc. 22 h 30. Nuits magnétiques.

#### FRANCE-MUSIQUE

18 h 2 Six-Buit : Jazz time (Charile Parker) : 18 h 30, Concert (en direct de l'Auditorium 106) : « Rondo WO 41 » et « Cinquième Sonate en la majeur » de Beethoven : « Suite rhapsodique » de Joivet : « Contes de fée » de Schumann et « Danses allemandes » de Schubert, avec D. Erlih et B En-gerer : 20 h. Concours international de guitare.

gerer; 20 h. Concert: « Les rendez-rous de Pierrefonds » (église Saint-Sulpice à Paris 22-11-80) : « Toccata en fa » de G. Muffat; « Messe pour orgue » de N de Grigny: « Passacaille » de G. Muffat, avec Michel Chapuis à l'orgue.

22 h 30. Ouvert la ngh : Le lied schubertien; 23 h. Les compositeurs composent et proposent : Thomas

des cassettes. Une émission d'A. Sabas. Enquête : C. Druhot.

Une emission à 4. Sabat. Enquete : C. Stand.
Le a mûleu > du sicou business s'alarme et commence
à organiser sa déjense, afin d'enrayer le trafic des
cassettes, permettant ainsi de se pusser du disque.
21 h 30 Variétés : Sébastien et consorts.
Les imitations de Patrick Sébastien, fûmées dans
son village natal de Juillac, en Corrèce.

7 h 2. Matinales.
8 h. Les chemins de la conneissance : Le monde du travail au XIXº siècle (le sublime); 8 h 32. L'innéraire philosophique, d'E. Levinas : l'amour et la filiation.
8 h 59. Echec au basard.

J. Royan. 11 h 2. Semaines musicales internationales d'Orléans:

Nouvel Orchestre philharmonique de Re Prance 12 h 5. Agora : « Le sorcier assessiné », avec A. Denisul.

12 h 45. Panorama.
13 h 36. Musique extra-européenne : En Turquie.
14 h 5. Ons : Au pays du matin calme.
14 h 5. Un livre, des voix : «l'Eponge», de M.-L.

Haumont.

14 h 47. Un homme, une ville : Andersen à Odense.

15 h 50. Contact.

15 h. Pouvoirs de la musique : Haendel.

18 h 30. La certaine France de mon grand-père, d'après

19 h 25, Jazz à l'ancienne. 19 h 30, Les grandes avenues de la science moderne : Les mémoires à bulles. 26 h, Savoir pour prévoir : La drogue et les jeunes

6 h 2, Quotidien musique : Impromptu italien (Boo-cherini, Rossini, Bellini, Mancinelli) : 7 h 5, L'inté-grale de la semaine : les trios de Mozart ; 7 h 40, Actualité du disque ; 8 h 30, Informations cultu-

relies. 9 h 2, Le matin des musiciens : Les quatuors de

9 h 2. Le matin des musiciens : Les quatuors de Bela Bartok. 12 h. Musique de table : Musique lègère (Translateur, Messager. Gérard) : 12 h 35, Jazz classique ; 13 h. Actualité lyrique. 14 h. Musiques : La guitare dans les musiques tradi-tionnelles ; 14 h 30. Les enfants d'Orphée ; 15 h. Invectairs pour demain : Joias, Prin, Tambs ; 16 h. Musique symphonique : Dvorak. Tchalkovski; 17 h. Orgue à la française : Grigny, Clérambault, Homillius. Babou.

17 h. Orgue à la française : Grigny, Clérambault, Homilius. Babou.

18 h 2, Six-Huit : Jazz time; 18 h 30, Magazine de D. Lémery : 20 h. Actualité lyrique.

20 h 30, Opéra de ni liaison avec TF 1) : « Jenufa s. opéra de Janacek, d'après Preissova, version française de G.-A. Block, par les Chœurs et l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dir. Sir Charles Mackerras, miss en scène G. Friedrich, avec J. Berblé, N. Denize, R. Yakar, G. Chauvet, J. Dupouy, A. Ringart, E. Lublin, F. Dumont, M.-G. Porta, P. Rouillon, Y. Bernard.

22 h 25. Queert la nuit : Portrait par petites broches:

Ouvert la nuit : Portrait par petites touches :

cycle Chopin, avec Bruno Eigutto au plano (les Polonaises et « Fantaisie en fa mineur »); 23 h 5, Vieilles cires : cycle Carl Schuricht (Schumann, Mendalssohn); 0 h 5, Jazz forum.

TRIBUNES ET DEBATS

se, acacc au cagara. 7. Matinée des arts du spectacle. 45. Le texte et la marge : « la Bavlère», de

20 h 30 V 3-Le nouveau vendredi : La guerra

22 h 45 Magazine : Thalassa.

FRANCE-CULTURE

en 1981. 21 b 30, Black and blue. 22 h 36, Nuits magnétiques.

FRANCE-MUSIQUE

### Vendredi 6 mars

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

VERONIQUE JANNOT

"PAUSE CAFÉ"

"TOUS LES ENFANTS

ONT BESOIN DE REVER"

20 h 35 Série : Pause-Cate.

Réalisation S - R. Leroy.

Quatrième épisode Tandis que le provissur reçoit des parents d'élèves trop revealubitifs ou trop laxistes, joëlle esseye d'interpente auprès du père de Frédéric, qui se plaint d'avont un père « l'ice ».

21 h 30 Magazine : L'événement.

Enquête de Michel Bonorin, dans plusieurs pay. d'Europe, sur Orche Novi, mouvement d'extrême

Championnat du monde de patinage artistique ( Eartford (Connecticut, U.S.A.). 23 h 15 Journal.

45 t n° 6010 300

18 h 20 Un, rue Sésame.

La majorité. 20 h Journal

19 h 15 Météo. 19 h 20 Emissions régionales

20 h 35 Série : Pause-caté

drotts.
22 h 25 Sport : Patinage artistique.

DEUXIÈME CHAINE : A2

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 10 D'accord, pas d'accord (L.N.C.). Le beurre : une publicité difficile à digéres. 19 h 20 Emissions régionales.

Et à 22 h 15. 20 h 40 Cinéma : « le Genou de Claire ».

18 h 30 C'est la vie.

19 h 45 Top club.

20 h Journal. 20 h 35 Jeudi cînéma.

On s'occupe d'améliarer la qualité de notre vie 12 h 30 Midi première.

Film français d'E Rohmer (1970), avec J.-C. Brialy, A Cornu. B. Romand, L. de Monaghan, M. Montel, G Paiconetti.

19 h 45 Les paris de TF 1. 20 h Journal.

20 h \$5 Opéra : « Jenufa ».

22 h 25 Pieins feux. Magazine culturel, de J. Arthur. 23 h 25 Journal et cinq jours en Bourse.

Mes mains ont la parole; Zeltron; Zora la rousse. 18 h 30 C'est la vie.

19 h 45 Top club,

20 h 35 Feuilleton : Molière ou le vie d'un honnête

Magazine littéraire de B. Pivot. De l'O.A.S. aux Brigades rouges : la stratégie de la terreur. Avec MM. J. Delarus (l'O.A.S. contre de Gaulie), A. Geismar (l'Engrenage terroriste), E. Laurent (l'Internationale terroriste démasquée), et madame C. Steling (le Réseau de la terreur). 22 5 55 Journal.

# JEUDI 5 MARS

— MM Roger Chinaud, président du groupe UDF. de l'Assemblée nationale, et Laurent Fabius, porte-parole du P.S., député de Seine-Maritime, sont les invités de l'émission « Face à face », sur R.T.L., à 18 h, 15.

VENDREDI 6 MARS — M. Roger Chinaud, président du groups U.D.F. de l'Assemblée nationale, est reçu à l'émis-sion « Parlons clair », sur France-Inter, à 7 h 50. — Mne Marie-France Garaud, candidate à l'élection présidentielle, est l'invitée de Sud-Radio, à 13 heures.

16 h 30 A.N.T.LO.P.E. 12 h 45 Journal

14 h Aujourd'hul madame.

Des talents pour demain.

15 h Série : Le Saint.

20 h Journal.

21 h 35 Apostrophes.

19 h 55 Dessin animé. Les aventures de Tintin : la trésor de Backham le Rouge. 20 h Les jeux.

\*\*Pour diffamation contre M. José Bergoza, réalisateur de la télévision française, M. Pierre Bruneau, rèsponsable de la rubrique « Télé couloirs » de Minute Paris. Un écho inséré le 11 juin dit que M. Bergoza, qui avait mages intérêts par la dix-septième chambre correctionnelle de gens de lettres pour un reportage paris. Un écho inséré le 11 juin sur le Chili, n'avait « jamais mis a été condamné, le 25 février, à 1980 dans cette rubrique préten- les pieds dans ce paus ».

THE EXPLOYER MI REPORTABLE : ٠٠٠  $u_{1}(a)=(-\frac{1}{2}\sqrt{2}a)^{\frac{1}{2}}$ A STATE OF March 1984 3-79 cm at 25 5 32 **电路** 

Grand Crawn C. S.

Secure of

<sup>表</sup>なわなからないない。 Company of the Company of C Proportion of the State of CADRE ACHATS

lineis d'engine aring

State of the The West ------Contract of the second The state of the s The second of th

The street of the streets TECHNIP

Control of the state of the sta

The second secon Maria and a second 

Section 201

The state of the s The second secon

PROP. COMM, CAPITAUX

REPRODUCTION INTERDITE

FR.3

(C)

The Tou et les autres .

le Trésor de Rackban

क्राब्डीर वेतडाय था <sup>स्था द्रा</sup>

d (1974). avec J. Carmet, J. Bochefort, J. Birkh

mith frelate attendric is fundificament, en nien-heurs. Des scenes qui se en filmées à la diable

de mon grand-per

logie et de la médecine .

Barentin, F. Bellard, etc.

Charite Parker); 18 h m ghiuntum 106); «Rondo onste en fa majeur; es psodiques de Joire; schemann et Dans; ause D Ertin « B En-pharmational de Fuitze

Per-wors de Pierrefords : uris-22-11-80) Toccas « Messa pour orque : de the de G. Mufini, esse

tied schubertien: 2 h ht st proposent . Thomas T. Dresm).

Enquête : C. Drans;

iness s'alarme et arrive de gla d'enrager le crope de er de se passer du de pa

ik Sebastien, filmes den lac, en Correce.

commissioner : Le mone me (le sublime): 3 h M g d'El Levinos : Famour a

speciacie.
parge : cla Ballices, &

internationales d'Orleans hilbartnochque de Rum-

enamentes, avec a Conta

repetrate : En Turido salin rainte : : el'Epongro, de Mil-

nthe e Anderses s Cites

ne i Baradet. Se mon grand-pers, d'apre

in de la Rience mident:

: La drogue et la leura

Manufacture of Ex-

surface : Les quotatts de

Burligen leitere Die beiten Biefe, dass der Cert, fin

a data in order and the second of the second

The Court of the C

MA Land To the land

e festere Control of the second \$ \$50 to 3.

n 1'

ef consumbs.

المنا الما

78 - Yvelines

OFFRES D'EMPLOIS

La ligne 65,00

17,00 43,00

43,00

43,00

120,00

la ligne T.C. 76.44 20.00

50,57 50,57

50,57

141,12

OFFRES D'EMPLOIS



THOMSON-CSF

INGÉNIEUR **D'APPLICATION** (BUREAU D'ÉTUDES)

POSITION I ou II Pour études d'ensembles et sous-ensembles mécaniques destinés à l'électronique. Formation A.M. on équivalent. Quelques années d'experience B.E. et de responsabilités d'encadrement souhaitées. Esv. C.V. et prét. s/ar 89.784 à CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, qui transmettra.



emplois régionaux

ADMINISTRATION DES VENTES FRANCE - EXPORT

UN (E) RESPONSABLE

pour son service administration des ventes (niveau maîtrise supérieure, coeff. UIMM 335/365) est recherché per

FORGES D'ALLEVARD (ISÈRE)

producteur d'aciers spéciaux C.A. de 300 millions de francs

Le titulaire de ce poste sura en charge l'exploitation des commandes, des fiaisons avec les clients et les services intérieurs, le suivi des paiements.

Il devra avoir un bon niveau de base (B.T.S., D.U.T.), una expérience comparable d'au moins 5 ans, l'alle-mend courant et, si possible, l'anglais et/ou l'italien, une bonne pratique des formalités exports, l'habitude

Ecrire C.V., prétentions à Forges d'Allevard Service du personnel B.P. 17 Le Cheylas - 38570 GONCELIN

# TECHNIP

Société d'engineering

recherche pour son établissement de l'OUEST situé près de LA BAULE

#### CADRE ACHATS

întégré au service Approvisionnements, il sera responsable vis-à-vis du chef de Département des consultations, comparaisons et rédaction de commandes concernant des matériels destinés à des installations PÉTROLIÈRES ou NUCLÉAIRES.

Ce poste convient à un candidat ayant plusieurs années d'expérience dans une fonction identique et connaissant l'anglais.

Adrasser curriculum vitae et prétentions à TECHNIP LE PETIT GAVY, route de Saint-Marc, 44600 SAINT-NAZAIRE.

LIRGENT
Recherche Jeune homme cettoteire, 30 ans mex., pour victorpharmacies bentleue parisienne.
Expér. en représentation sout.
Voiture foutrie + frais + fixe +
commissions: Commissions: Ecr. avec C.V. s/m² 2.051 A HAVAS 03201 VICHY CEDEX.

VILLE D'AUBAGNE
Recherche
r pentre culturel communel.
le animeteur culturel poty

Adresser curriculum vitae a : Monsteur la député, maire, mairie d'AUBAGNE, 13677 AUBAGNE.

Entreprise spécialisés dens les infrastructural de télécommunications mmunications reche TECHNICIEN pour son département ANTENNES HYPER-FRÉQUENCE

TYPET-PRECUERTE.

Consistences en mesures de rayonnement, indicanique da précision Lieu de travell :

SAINT-NAZAIRE. Envoyer C.V., photo. précessons à C.G.T.L., rue Marcot - 44570 TRISNAC

# INTERTECHNIQUE

AERONAUTIQUE - ESPACE - INFORMATIQUE

1. Pour la Direction des Études :

INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES

(option informatique) (réf. DE-10)

Pour développement logiciels de base sur Réalité 2000 et systèmes à base de microprocesseurs.

Une première expérience en système est souhaitée. 2. Pour le département Informatique :

— INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

Ayant une bonne expérience en informatique temps réel. Sera chargé du suivi des grands projets « Grandes Af-faires ». (réf. DI-11)

Nombreux avantages sociaux par accord d'entreprise, dont prime de fin d'année, Restaurant d'entreprise.

Adresser C.V. avec prétentions, en précisant référence annonce, à Direction du Personnel,

INTERTECHNIQUE - 78370 . PLAISIR



# THOMSON-CSF

Groupe ACTIVITÉS MÉDICALES Département Etudes et Développement Imagerie Nouvelle offre plusieurs postes d'

# ingénieurs électroniciens

à des candidats diplômés ( E.S.E. - INSA - ENSI - etc ... )

1 poste - implantation des structures Hard et micro-soft de test en liaison avec équipe Soft.

1 poste Développement de test et industrialisation (structure Hard) d'un

ensemble où sous-ensemble électronique complexe en TTL moderne, microprogrammé ou non, généralement couplé à un host computer NOVA ou PDP. 1 poste - définition de configurations mi-

cro-informatiques pour traite--homologation et intégration de systèmes digitaux de visualisa-

tion numérique en liaison avec industrialisation. -connaissance en programmation et périphérique de stockage.

Envoyer CV, photo et prétentions sous réf.29142M à THOMSON - CSF Département EDIN - 48 rue Camille Desmoulins Service du Personnel 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Important Etablissement Bancaire recherche PLUSIEURS

# Chargés de Clientèle Grandes Entreprises

Leur rôle sera d'apporter l'ensemble des services bancaires, domestiques et internationaux à de grandes sociétés françaises. Une double expérience d'exploitation bencaire domestique (ligne entreprises) et de financement d'opérations de commerce international est nécessaire.

Anglais courant. Adresser lettre manuscrite, CV, photo, salaire et prétentions sous référence 8187 à L.T.P. 31, Bd Bonne Nouvelle 75083 Paris Cedex 02

LABO- NEUILLY recherche COMPTABLE qualifié (ée) 20 h. per semeine comprebilité générale, paye. déclarations

Importante Société Paris-8° recherche pour se confiseré

DIRECTRICE GRANDE COMPETENCE Plusieurs années d'expérience en confisere. while de diriger un effecti

Adresser C.V. manuscrit, ptu

tablissement public Paris, rech. GESTIONNAIRE MARCHE dans transports, esp. souheitée. Adr. lettre manuscrite + C.V. s/m T025803M, Régie-Presse. 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

GRADE

DIADE

niveau classe 3
pour réglomentation des changes,
connaissant import-export
et crédit desumentaire.
Ecc. s/réf. 7591 à P. LICHAU
S.A., BP 220, 75063 Paris
Cedex 02, qui transmettre. PUBLIC RELATION, standing-Ecr. M. DONJIN, 149, rue Seint-Honoré (1") qui transmettra.

Ecrise en joignant C.V. à nº 88.890 Contesse Publicht 20, avenue Opéra 76040 Pari Cadex 01 qui transmettra, **INFORMATIS** cetté d'Engineering et de faligations informatiques our d'importants Projets

BANQUE

PARISIENNE

PERSONNE capable entratanir relizions avo ociatés de haut myosu.

Connaistance langue espagnole souhantée.

3 INGÉNIEURS Pour le suivi de téalisation d'importants projets technique (contrôle technique et des plannings)

2 INGÉN. HARDWARE Nessu 3A, maltresent l'anglais et connaissant le « mileu » de la téléphone, capable d'enalyser des cabient des charges et de rédiger des spécifications techniques et de discriter avec les différents responsables, 26, r. Daubetton, 5°. 337-99-22

COLLABORATEUR ht miveau Ecr. M. LAMARQUE, 149, r. St Honoré, Paris-1" qui transm.

### secrétaires'

P.M.E. en expansion offre un poste de SECRETAIRE âge indiff. expér. et conneis. de l'angleis souhaixées. Poste intéressant débouchant sur responsabilités Eor. s/nº 1488 M. Régle-Presse 85 bis r. Résumur, 75002 Pari avec C.V. et prérentions.

Association à caractère soc STÉNODACTYLO CONFRMÉE Errie avec C.V. et prétentions : A.T.D.-QUART- MONDE, 33, rue Bergère, 75009 PARIS

#### capitaux propositions commerciales

CONCESSIONN. AUTOMOB.
EN R.F.A.
recherche PARTENARES
.qui pouvent luvar véhicules neufre
(tres marques européannes et isponaises). Intôfét permanent sur de gdes quant. Nous sommes sussi intéressés per des contacts avec des informédiales.
Pour cendre contact veuilles Pour prendre contact veuille téléphoner au 19-49-4246/60 ou télex 024130.

> information divers POUR

# TROUVER **EMPLO!**

LE CENTRE D'INFORMATIONS
DE L'ÉMPLOI vous propose
GUIDE COMPLET (230 bages):

12 méthodes pour trouver
l'emploi désiré: avec plans.

• les bnes réponses aux tests.

• La graphologie et ses pages.

• Les trois types de curriculum
ntité, etc. Pour informations, écrire CIDEM 5, sq. Mondovi, 78 Le Chesnay

#### propositions diverses

Emplois outre-mar, étranger MIGRATIONS chez les marchands de journal à Pans et en banlieue. Pour bien choisir votre métie FRANCE-CARRIÈRES chez les marchends de journau à Paris et en bantieue.

L'Etat offre des emplois stables blen rémunérés à toutes et tout bien remuneae à touries et tours avec ou sans diplômes. Pour les conpettre, demandez une docu-mentation gratuate sur la revue FRANCE-CARRIÈRES (C 16) B.P. 402-09 Paris.

#### travaux à façon

ENTREPRISE PEINTURE 15 are arcientette exécute tous traveux buseu, appart.; Traveil rapede et soigné. Coordination. Devis gratuit. 886-14-38. ENTREPRISE, sérieuses références, effectue rapid. travx perit., menuiserle, décoration, coordinues corps d'état. Deves cret. Tél. : 368-47-84 et 893-30-02.

#### DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune homme 25 ans . ELECTRICIEN QUALIFIE

T&L 33-66-21 de 12 h 30 à 13 h 45.

ttes propos. Imps part. ou dom. Senre s/nº 7.985 le Monde Pub., 5, rue des Italiens. 76009 Peris. Specialiste marketing dispose 30 heures per mois, étudie toutes propositions PME-PMI Paris proche banéeus ouest. Ecrins s/ nf 3.203 le Monde Pub., 5, rue des italiens. 75009 Pens.

# L'immobilier

#### appartements ventes

3º arrdt Perticulier imm. chasé 67 m², 2° ét., Ev. + 1 chbre + culs. équipée + selle de barra, celtre, cft lame, Prit à débettre. Tél. soir et week-end. 277-87-20.

LISÈRE MARAIS O TO DECORATION
RAFFINEE
SOLEIL, BALCON, SERVICE
V.L.G.I. 766-03-26.

# 6° arrdt

Offre exceptionnelle limitée à 2 scheteurs. Deux 2 Piéces de plus de 80 m² en plein Parre à procennité des jurisers de Lucempourg, dans un immessable de prand standing, séjour, chambre, selle de bains, cuisine aéparés, terratse, attoinseur. Visite sur rendez-vous ou renseignements au 202.15.23 141. 288-15-63.

· 7• arrdt 38, RUE VANEAU
RESTE A VENORE
36 m² sur jerden, celerre,
resur, ouest,
/place tous lee jours 14-18 1
NEVEU 743-96-96.

PARC MONCEAU (près)

superbe appartement de récet tion 7 P. + service, prix justifié LAGRANGE 265-13-06. 9° arrdt

TRUDAINE-MAUBEUGE intrie, cuis., s. de bains, w.c., P., chauffage central NEUF, 410.000 F. Tél. 878-97-52.

AV. GRAVELE 4 pièces, tt. balo. sur bole, box. Profess. Bérale. 1.150.000 F. Tél. 346-74-42.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
6, rue des Jardiniers,
PARIS (12\*)
Proche bois de Vincennes,
Métro à 200 môtres
à vendre
TRÈS BEAU 4 PCES 96 m²
et 5 PCES 110 m²
Habitable immédiatement
8 200 E in m² CHATILION près du métro. Im-meuble récent, très besu 2/3 p., culsine équipée, balcon sud. Px: 450.000 F. T.: 734-38-17.

8.700 F le m2. Vielta sur place jeudi t ce week-and, de 14 h. à 19 h ELEPHONE 307-99-97 (98)

13° arrdt Mª TOLBIAC Pierre de telle, brique, gri 4 P., entrée, cuie., bains, w.c., chauff. central, 4 de. sans asc. Prix intéressant. 325-75-42.

14° arrdt

Métro GAITE à rénover immeuble ravalé, 2 P., 42 m², ceime, soleil, sur cour dégagés. Px 234.000. Micox 344-43-87. ALÉSIA 4 P. en duplex imm. 1879. tr cft, gerage. 1.320.000 F. frais schat 2.5 %. Téléphone 763-62-74.

15° arrdt

4 5 tout confort, culme. 4 F. plein exist, sur jardie 860.000 F. - 579-75-30. JAVEL - Immeuble ancien. Du-plex 40 m³, très raffiné, soleil. Prix 355.000 F - 734-36-17.

PLACÈ DU COMMERCE 2 pièces 40 m² à aménager, caime. 230.000 F - 887-33-34.

16° arrdt 26, RUE DU RANELAGH **BEAU STUDIO** STAND, Px 410.000 F ce vendredi 13/18 heures

17° arrdt

P. LEGENDRE 2 PCES 150.000 F - Soir : 200-36-01. 18• arrdt

DAMRÉMONT, dans imme

#### appartements occupés

MARIE 18". Bel. irren. revelé, pariet état. 2 p., entrée, cuis., w.c., poseix, s. d'ens, cougé, derne âgée, Ps.: 82.000 F, créd. 80 %. Vr propriétaire : vendredi, 17 h. è 18 h., 28. r. Letort. 20° arrdt CHERE A RENOVER 25, 000 F 2 P., coin cus. clair, 50,000 F, crédit pptaire, 250-78-25.

MÉTRO TÉLÉGRAPHE Bel imm. ric., ét. élevé. 130 m², living 30 m², 3 cb., 2 bris, gda cuis, loggis, vue sur Paris Sud. Etat impecable - 368-45-29. FONCIAL VIAGERS , 6d Malesheros 4-32-35. Spécie 42 ans d'expérience, le gratuite, rente indi LE PECO - MARLY-LE-ROI Pptaire vend 4-5 P., 80 m² -i park. 3 chères, 3 belcons, cuis douipde, piecine - RER, SNCF Prix : 510,000 F - 858-15-44

92 Hauts-de-Seine 3 KM PARIS CHATILLON Laxueux 3/4 P, et cft, 78 nd. park. Vue superbe 495,000 F, crédit. 654-32-11.

Porte Matilot dans bel immeuble Propriétaire vend 4 pièces, enrée, cuisine, selle de bains, w.c. – 118 m² – finitions luxueuses. Sur place jeud 5 et vandrad 6 de 10 h à 17 h. 18, avezue Charles-de-Gaulle. F. CRUZ 8, rue La Boérie Etude Lodel, 35, bd Voltaire Parie-11". Téi, 355-61-58. Spécialiste viager. Expérience BOULOGNE Plain soleil svec 19/78500 riss bel appt 6/7 P. 322-25-40.

CAMART Pavilion 5 pilcos 2 cft, gar., jard., 750.000 F. 645-80-00. URGENT Mandané per institutionnel rech. immeubles lebres ou occupés. Paris ou proche bantieue. 280-87-97.

hôtels particuliers MUETTE 354-42-70 VERDURE.

SOULOGNE

4 LA PRINCIPAUTE >
RUE DE L'ABREUVOR
PROCHE DU SOIS
DE BOULOGNE
A vendre très besuix 3, 4 es
pièces dans petits immeuble
in piarre de taille de 3 étages
Visite sur place kund, jeuté
et vendradi de 14 h à 19 h
er a vendradid de 14 h à 19 h co week-end de 10 h à 12 i et de 14 h à 19 h. Téléphone : 825-29-48. BOULOGNE PT DE SEVRES 3/4 P. 100 m² imm, 1978, gde cuis. 4q., parkg. 800.000 COTIMO : 783-62-74. Paris-intre-muros-centre 6 millions. Ecrire dés et prix. R. de Brimont. 7, place Albert-1\* 34000 MONTPELLIER

Province **PROVENCE** 

BOULOGNE

Proximité Salon, Seint-Rémy, Les Baux. Dans hötel particulier classé du XVIIIº siècle reste 1 studio et 1 petit duplex. Prix 80,000 F et 180,000 F. CATRY - Tél. (91) 54-92-83. 88 m² en duplex, 300.000 F à rénover, 22, rue de France, Fontainebleau. 326-23-81.

DEALVELE PRES
CABINO
Immeuble caractère, eppt 70 m'
ervir. Bel. décorat, intérieure,
double living, grande cheminée,
entrée, chibre, cuie, aménagée.
Belle salle bains, w.c., penderie
+ chambre de serv. 574-75-88.

VAL CLARET Part. vand 4° sem. février dans résid. 7° étage sud multipropriété, placine, SAUNA. Tél. (8) 903-39-78 après 19 h.

COTE-D'AZUR

Part. vend JUAN-LES-PINS très
bel appt dans PARC 8 he, termis,
PISCINE, exposit. E. S.E. O. Vue
mer. mont., 30 m² + 22 m² belc.
cula. équip., 3 chbres, a. bns.
s. d'aeui, 2 w.c., ger., cave,
parf. état. 76l. 161 903-39-75
après 19 heures.

Etranger BRUXELLES, ev. Louise, 105. Part. vd appt lute, celme, 5' ét. 135 m³. Poes. burz. Libre. Prix sucept. Tél. 19322,345.05.00

> appartements achats

ACIPIE COMPTANT ACIPIE SANS CREDIT & 3 PIECES. Paris. Urgan Mme FAURE, 281-58-81. In soir 900-84-25. Jean FEUILLADE, 54, av. de la Mtta.-Picquet, 15 - 566-00-75, recherche Paris 15 et 7 pour bons clients appra toutes surf. et immeuble. Palement comptant.

#### viagers

PARIS-6\*, PRES JARDIN du LLIXEMBOURG Appt 4 pièces, tout confort + studio et logement continu en DUPLEX + GARAGE 375.000 F opt + 5.750 F. Occupé femme 74 ans. F. CRUZ Tél.: 256-19-00.

LIBRE STUDIO salto de beina

immeubles

470 m<sup>2</sup> 3 réceptions LIRGENT, recherche HOTEL PARTICULIER

pavillons

Part. vend pavilion rust. sur 1100 m². Rid: : entr., stj. dbla avec chem., cuis., s.d.b., w.c., + 3 chbres. Et.: logdie. s.d.b., w.c.. 2 chbres. S/sol: garage 2 voltures, chauffage cant. gsz., Surface habitable 140 m² T. 18 (4) 454-80-87 ap. 20 h.

TRAPPES profes Riberate ou artisanale, bordure RN 10, sur 1.300 rt/, solide maion pierre et brique, 180 m² habitables, grand s/sol total, gar. 2 voit., parfalt état, possib. de remrer camion. 788.000 F. EXCLUSIVITE. Agence ROYALS 850-14-60.

villas

**PRÈS ROUEN** Belle meison à 1 heure de Paris. Charme mormand, métizamine. Construction récents. Prox. du vieux villege. Prix intéressant. Pour tous renaeignaments téléphoner à Mile C. Alverez 092-87-81 de 8 h à 17 h. CHATOU 20' R.E.R., calme RESIDENTIEL VILLA « ILE DE FRANCE » 72, séjour double, 3 chembres, 2 bains, surface habitable 110 m², cft, gerage, jardin. AGENCE DE LA TEPRASSE LE VESINET. 976-05-90.

BOURG-LA-REINE Une des plus belies villes, Récept.
50 m² + a. à manger. 4 chbres
+ service. Perc 1.100 m².
Px 2.100.000 F. Tél.
702-34-86

VESINET IBIS
colone, 400m REN at commercia,
RAVISSANTE MAISON
ráception 45 m². 2 chambres,
culs., beins, parfait état. Joli jardin botes. Prix 880,000 F.
AGENCE de la TERRASSE,
LE VESINET. 976-06-90.

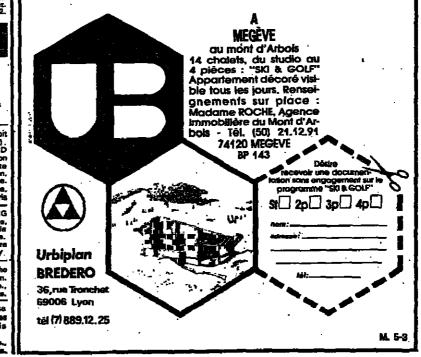

ET DEBATS PS. Marian Comments of the Comment

> $\chi_{\mathcal{A}} \sim \gamma^{2} \gamma$ .

recherche JURISTE OU FISCALISTE

SOCIETE DE CONSELS JURIDIQUES ou FISCALISTE
ayant expérience
droit des sociétés
Sonne rémunération
et situation d'évenir
Adresser lettre manuscrite,
C.V. et photo à :
M.P. SANS, 7 bis, rue du
Général-Cèrez, 87000 LIMOGES.

MMOBILIER D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE NÉGOCIATEUR

- Expérimenté. - Fixe + Commission + pool. C.V. à : S.LP. (sous m 1101) 11, r, d'Uzès 75002 PARIS. 

GROUPE DE SOCIÈTES INTERNATIONALES IT démarrages de systèm 2 A.-PROGRAMMEURS 3 A. PROGRAMMEURS COBOL ANS - CICS - DL1 Salaire 117.000 F/an. INFORMATIS CONSELS 28, rue Daubenton, 5°. 337-99-22.

Banque étrangère - 2º arrott moberche

Chantier à l'étranger

F. 30 ars. Etude supérieure, droit lettres, E.N.A.S. 79 (IARD). 4 ans gestion sinsures IARD + 2 arcs collaboration direction sinistres IARD, charche Poste cadre B.E., centre de formation, assist, direction Ce, courtage. 5cr. s/m T025792 M, R.-Presse. 35 bis. rue Résumux 75002 Paris DIRECTEUR DE MARKETING Splome E. des Cadres, 40 ens, 10 ans d'expérience dans le presse roch. emploi similaire. Ecr. M. CHALLET. 3 bis, square Jean-Bouin. 91300 MASSY. H. 39 ans. conn. allemand, étudie

Cette question controversée

jouera-t-elle vraiment un rôle déter-minant dans le scrutin présidentiel?

Même si certains parlent aujourd'hui

d'un déplacement de voix, qui pour-rait atteindre le chiffre de 5.000 eu

faveur de François Mitterand, rien

ne permet de dire encore si elle divi-

sera l'électorat à la base autant que

ALAIN BASTARDIE.

M. Roger Pouliquen, de Douarne-

Plogoff, devenue rapidement l'épo-

nyme de la lutte antinucléaire excite

es passions dans le pays des Penn-

sardinn (1). Le conseil municipal de Douarnenez, microcosme de l'union de la gauche, s'est exprimé sous ses

deux tendances dans ces colonnes (le

Monde des 7 janvier et 13 février). Immodestement, Candide, porte-

Il a observé le maire de Douarne-

nez soucieux d'information se rendre

à Harrisburg, puis condamner le pro-jet de la centrale de Plogoff et en-

suite effectuer une palinodie magis-trale. Il a pensé alors que le docteur. Pangloss était Douarneniste, puis il

s'est souvenu que le centralisme dé-

mocratique n'était pas une formule

Il se réjouit de la manne que pro-

jette de verser E.D.F. sur les com-munes qui feront le bon choix ; ce ne

sont pas encore les trésors de Gol-

conde, mais les carottes viennent

juste d'être semées et le terrain est fertile. Il demande que le port de

commerce de Douarnenez, épiphéno-

nène de la Centrale, soit placé sous

la protection de Protée, en hommage

parole de la majorité sile

juge ses édiles et les autres.

ez, nous a écrit:

CORRESPONDANCE

Candide à Plogoff

# La création d'un département du Pays basque est relancée par les socialistes

La majorité redoute les conséquences économiques de cette partition

Bayonne. -- Le projet de créa-tion d'un département du Pays basque ne date pas d'anjourd'hui. Pourtant, depuis qu'a été rendue publique, fin janvier, la proposi-tion de loi du parti socialiste sur ce sujet, le débat commence à prendre sur place une certaine envergure. Deux associations, dont l'une exclusivement composée d'élus locaux, militaient pourtant en faveur d'un département du Pays basque depuis quelque temps, sans avoir toute-fois suscité les réactions qu'on enregistre maintenant (1).

Si l'on en parle autant aujourd'hui, c'est sans doute parce que la proposition est venue de la part d'un parti de dimension nationale à la veille d'une échéance électorale importante.

Accusé aussitôt d'électoralisme, le parti socialiste s'en est défendu vivement, faisant valoir que ce projet avait fait depuis plusieurs années l'objet de discussions démocratiques à tous les niveaux du parti et qu'il se situait dans un ensemble de proposi-tions que M. François Mitterand avait repris dans son programme. Les socialistes entendent donner à cette affaire une triple dimension, comme l'a rappelé, le 28 février à Bayonne, M. Christian Laurisser-gues, député du Lot-et-Garonne, responsable au P.S. des identités régio-

L'identité politique, d'abord. Il s'agit de transformer les rapports entre l'État et les collectivités locales par le biais d'assemblées régionales élues au suffrage universel et disposant de pouvoirs financiers accrus; par le biais aussi de départements où le pouvoir exécutif serait entre les mains des élus, les préfets rebaptisés « commissaires du gouvernement » ne jouant plus alors qu'un rôle de coordination des services de l'État et de surveillance du respect des lois. Pour nous, il ne s'agit nullement de mettre un préset à Bayonne », a résumé M. Laurissergues.

> OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES

AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX

De notre correspondant

Au chapitre économique, il faut « donner aux citoyens, sur place, les moyens de décider de leur avenir ». Hostiles au département du Pays basque, de nombreux élus locaux de la majorité font remarquer que cette nouvelle circonscription administrative (2) perdrait le bénéfice des ressources energétiques du Béarn (avec Lacq) et des redevances des mines actuellement partagées entre les deux parties des Pyrénées-

Quand à l'identité culturelle, le conseil général aurait des prérogatives importantes pour l'enseignement, l'éducation permanente, les affaires culturelles et l'audiovisuel.

#### Sécession et terrorisme

Le président de l'assemblée départementale, M. Franz Duboscq (R.P.R.) s'est, depuis longtemps, prononcé contre ce partage du département. Localement, le R.P.R. a considéré qu'on allait ainsi - dépecer un département qui est, sur le plan économique et démographique, le deuxième d'Aquitaine » et qu'en - portant atteinte à l'intégrité du territoire », on créc ainsi un » risque de

Pour M. Laurissergues, « il est impensable que les socialistes vendent par petits morceaux le terri-toire. Quand on a modifié l'organisation territoriale en Corse, à la demande du R.P.R., personne n'a crié à la sécession ».

Du côté de l'U.D.F., les positions sont plus nuancées, plusieurs élus militant à titre personnel dans les deux associations déjà créées.

Le Dr Grenet, maire de Bayonne, par exemple, a jugé cette proposition électoraliste (3) et « sans intérêt pour améliorer la vie de nos conci-toyens ». Partisan du maintien des Pyrénées atlantiques dans leur forme

La ligne T.C. 76,44 20,00 50,57 50,57 50,57

actuelle, mais « avec une véritable décentralisation, avec l'assurance de l'achèvement de l'autoroute de Bayonne-Tarbes en 1985, et avec la prise en compte des chartes cultu-relles «, il met en garde contre les conséquences économiques de ce partage et les dangers qui peuvent naître du « contact de l'instabilité actuelle du Pays basque espagnol, de son ter-rorisme, et de l'existence d'un mouvement autonomiste local ». Il sug-gère en revanche la création d'une ouvelle région dénommée « Pays de

l'Adour » (Pyrénnées atlantiques, Hantes Pyrénées, Landes et quatre cantons du Gers) au sein de laquelle un nouvean découpage départemen-tal pourrait englober les trois pro-vinces basques (Labourd, Basse-Navarre, Soule) et l'arrondissement

A l'appui de cet argument le maire de Bayonne cite M. Jacques Chaban-Delmas: « Il existe des affaires communes au niveau des Pays de l'Adour et ces affairés ne relèvent de l'appuis de la propose de Par-

Ce projet de pariage des Pyrénées-atlantiques est électoraliste, disent encore les adversaires du projet l'espoir, en Pays basque, de récupé-

(1) L'Association pour le nouveau département et l'Association d'élus pour un département Pays basque ont publié une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle leur demandant de « se prononce clairement sur la création de ce

# Midi-Pyrénées

# Renault va ouvrir à Castres le premier « atelier flexible » français

De notre correspondant régional

TOULOUSE. - La direction de la Régie Renault a pris la décision d'étendre le secteur électronique de la société mécanique de sa filiale de Castres (Tarn) sur un terrain de trois hectares proposé par la municipalité. C'est la que seront fabriquées les machines-

théon (Loire). Entreprise de production de

outils du premier « atelier flexible » français de machines, lequel, grâce à un ordinateur, permet de faire varier la production de l'usine en fonction de ses pesoins. Ces machines fabriquent auto-

Il a relevé dans le maquis des chif-

Il a vu des théories d'antinu-

cléaires errant le long des côtes gra-

l'enquête d'utilité publique présente-

rait un bilan globalement negatif. Au vu des résultats, il a pensé que la pro-

cédure avait, sinon un vice, du moins

Il s'inquiète du terrorisme intellec-

tuel pratiqué par le pouvoir, qui en-gendrera inéluctablement un terro-

risme armé ; le dossier est explosif

main griffue qui va mener ces forces

compulsives vers Plogoff afin que

heure, est celle d'un apprenti sorcier.

cette année et les carottes sont pro-

(1) Les habitants de Douarnenez.

chacun puisse avoir son kilowatt-

Candide est néanmoins imbu d'op-

fres qui gravitent autour de cette centrale et déversés régulièrement

entreprises locales.

petites et moyennes séries de pièces différentes pour les boîtes de vitesse des poids fourds fabriqués par l'usine Renault Véhicules industriels de Bou-

locale, la Société de mécanique de Castres est, depuis 1969, partie intégrants du groupe Renault : elle conçoit et fabrique des machines spéciales destinées aux usines d'automobiles de nombreux pays. Depuis 1974, la S.M.C. a programmables représentant ujound hui 30 % de la production frand'affaires de 35 millions de francs prévu pour 1980 a atteint plus du dousonnes, cadres et techniciens de haut niveau. La fabrication des éléments est sous-traitée et assure environ

par E.D.F. que 50 % des travaux se-raient effectués par des entreprises locales et le gâteau semble Cette opération a le mérite de s'insérer dans le cadre d'une ville moyenne énorme Candide se demande ingénu-du Sud-Ouest en s'appuyent sur le pro-ment si les multinationales qui ont in-gramme des machines spéciales vesti récemment à Quimper dans un scientifique de Toulouse. L'activité bureau, un téléphone et une secrétaire seront considérées comme des électronique de S.M.C. peut connaître un important développement avec la création rapide d'emplois de haute qualification, un accroissement des marchés de sous-traitance. Ce dont pourra nitiques de Plogoff et en a déduit que bénéficier en premier lieu la région voi-

Dans le dossier établi pour l'implantation à Castres de cette unité et remis à la direction des entreprises inclustrielles de la Régie Renault, le comité d'expansion économique du Tam avait cette région dans les technologies de par essence, et Candide pense que la pointe, et notamment la place de l'industria pharmaceutique et cosmétolo-gique qui emploie 1.800 salariés dont 300 cadres et 200 technicians et agents de maîtrise, aux côtés du secteur machines-outils et des automates timisme ; il a bien réussi ses poireaux | programmables comme d'autres entre-

REPRODUCTION INTERDITE

LEO PALACIO.

pas plus de la mouvance de Bordeaux que de celle de Toulouse. Il faut traiter ces affaires, de plus en plus nombreuses, dans un cadre nou-

socialiste, parce qu'il donnerait aux socialistes la majorité dans un département béarnais (ils sont effective-ment minoritaires actuellement) et

# ANNONCES CLASSEES

| ONCES ENCADRÉES | Le nan/col. | [e em/cd.] |
|-----------------|-------------|------------|
| RES D'EMPLOI    | 37.00       | 43,52      |
| MANDES D'EMPLOI | 10,00       | 11,76      |
| MOBILIER        | 28,00       | 32,93      |
| TOMOBILES       | 28,00       | 32,93      |
| ENDA            | 28,00       | 32,93      |
|                 |             | US # 1     |

propriétés:

# L'immobilier

#### constructions neuves

En bordure du 17º arrondissement dans résidence neuve

DU 2 AU 5 PIÈCES

Livraison immédiate ou septembre 1981 Prêt conventionné possible HAMPTON & SONS. Tél.: 737-33-60 Tous les jours sauf mardi et mercredi de 11 h à 19 h

#### bureaux

VOTRE STÈGE A PARIS
VOTRE STÈGE A LONDRES
de 80 à 300 F par mois
CONSTITUTION DE SOCRÉTÉS
G.E.L.C.A. 296-41-12 +
56 bis, rue du Louvra, Paris-2\*.

BUREAUX MEUBLES SÉGES DE SOCIÉTÉS

TOUTES DÉMARCHES POUR CRÉATION D'ENTREPRISES

ACTE S.A., 261-80-88 + PARIS-11º Propriétaire loue 7.800 m² Impeccables. Tél. 563-83-33.

CONSTITUTION office secretarias ASPAC PARIS-4 votre STÈGE SOCIAL dëkis najiks - pix somptiki

# boutiques

HONFLEUR & Yandra Emplacement exceptionnel pour vant convenir à banque ou gale rie, appartements, 334-23-34

CHARENTON u**r investeseur, im**m. en rêno tian, murs de boutlque 185.000 F. Tél. 296-54-70

93 - SAINT-DENIS FACE AU MARCHE

FACE AU MARCHE.
Vend café, bonne affaire.
Prix à débettre.
Visite marchi, vendredi, dimerche
Café du marché
« AU SOLEIL DE PROVENCE »
7, rue Blanqui, 820-30-27.

commerciaux

RÉPUBLIQUE
Ploin centre Paris,
artère principale,
2, boulevard Magenta,
vends murs 930 m²
sur 2 niveaux + cave aveo
80 m², façade sur 2 rues.
Visite tous les jours
de 8 h. 30 à 17 h. ou
tél. 200-22-23.

locaux

Local brut coisi, bursaux, loge-ment, Paris-15", rez-de-ch.. 300 m² s/us et jard. + 1.00 m². Sous-col + 2 parkings. Tál. 250-44-36 ou. 533-47-69.

#### fonds de commerce

PĒRIPHĒRIE LYON YENDS MAGASIN PRESSE-LIBRAIRIE PAPETERIE-JOUETS

300 m² + 200 m² sous-sol dens CENTRE COMMERCIAL C.A. 3.700.000 F. Prix 1.600.000 F à débettre.

Ecr. Haves supports 81, r. Répu-blique, 69002 LYON nº 6761.

PRODUITS CARNES ET SURGELES C.A. 13.000.000 F 70 % détail, 30 % 1/2 gros, amortissable moins de 3 ans. ma-táriel et agencement en parfait état, possibilité achat murs, région Sud-Est. Ec. MAVAS DRAGUIGNAN n°688.

COMMERCE
DE PRODUITS FRAIS
AU DÉTAIL
Matériel et agencement neuf,
Prix : 900.000 F.
Région AVIGNON.
Possibilités achata murs.
... HAVAS DRAGUIGNAN n°588.

Aura et Agencement en parfait tat, rapport simuel + 10 %, région DRAGUIGNAN 83. Prix : 4.200.000 F. Ecrire HAVAS DRAGUIGNAN N° 687.

# locations non meublées

PARIS 15

Importante société loue SANS COMMISSION dans immeuble récent, STUDIO Loyer 1.419 F Charges 394 F - Parking 178 F. noing 32 m²

3 PIECES Loyer 2.932 F Cherges 1.081 F - Parking 178 F. Sadresser au gardler, 22, rue Balard. M° Javel. 76. 558-27-74.

PARIS 11 M- PARMENTIER OU OBERKAMPF SANS COMMISSION immeuble tout confort STUDIO 35 m² + terr. 10 Loyer 1.434 F Charges 313 F - Parking 185

2 PIECES Loyer 1.745 F Charges 497 F - Perking 185 F.

PARIS 12° SANS COMMISSION immeuble tout confort 47 m<sup>2</sup>

2 PIECES Loyer 1.897 F Charges 408 F - Parking 188 F. 3 PIECES Loyer 2.263 / Charges 581 F - Parking 188 F PIECES Lover 2.614 F harges 728 F - Parking 186 F. Padrasser 24-26, rue Söuet, u u gardien avant 18 heuras u tal. 343-35-77 pour R.-V. Métro Piopus ou Bel Air.

PARIS 20°

157, boulevard Devout, bet immeuble plerre de mille, très beau sanding.

4 PIECES Loyer 2.800 F. Charges 639 F. Parking 170 F.

5 PIECES Loyer 2.925 F. Charges 691 F. Parking 170 F. S'adresser à la gardienne du landă su vendred de 14 h à 18 h. 761. 588-82-82. Métro Porte de Bagnolet au Porte de Montre de Montre de Porte de Montre de M 8° ev. MONTAIGNE
Possibilité prof. Roérale. Except.
4 pièces, très grand standing.
2° étage, sur verdure, soleil.
8000F+charges. 16.548-58-16.

locations meublees. demandes

**EMBASSY SERVICE** 

etdg s/CH. DE MARS. leaption + 4 chbres, 270 m² anvi n, parking, 12.250 F + charges. La Logeria : 548-54-98. Sans commission imm. standing. 14 bis, rue de Cambray, 4 p. avec duptax, 99 m³ 3.300 + charges. Visites sur piece : tous les après-midi, sf dimanche, de 14 heures à 17 heures. E, grennia de Messine. Paril et recherche pour clientille étrangère et diplomates, APPARTS PARIS et MAISONS OUEST RÉSIDENT

Sace commission, dans immeuble de standing, 200, roe de LOURAMEL, des expartements 4 et 5 pièces de 3,600 F à 4,100 F + charges. Visites sur place tous les après-mid sauf le dimenche : de 14 h à 17 h.

Région parisienne Maurapas e Domaine das Louve-ries », séjour triple, cheminés, 6 chambres, cuisine équipée, garage, jardin. 4, 200 F. MONAL - 051-38-03.

Neulty, demier étage, 2/3 pces. 65 m², terresse 50 m², gar. 3.500 F + ch. 051-38-03. LA DÉFENSE cal., vue, impecc., pd living + ch., cuis. équipée. 2.250 F tt compris. 229-52-98.

MAUREPAS 10° de la gare MaurePAS 20° Montpar-nasse PARIS, bel spot 85 m², sé-jour logoie, 3 chères, libre de suite : 2.197,80 F charges con-prises. AG. ROYALE 951-48-48. locations

non meublées demandes

DRECTEUR rech, appartement : Gd Rv. + 1 ou 2 chbree, cfr. 8'. 18', bon 17'. Tél. 298-81-38.

Cherche 3 pièces à louer pour le 1° juin — si possible moins de 1.500 F c.c. — quartier Bourse ou 2°, 3°, 9°, 1°, 4°, 1°, 1°, 1646-phoner après 18 h. 749-18-59. SERVICE AMBASSADE pour cadres mutés Peris rech. du STUDIO au 5 PIÈCES. LOYERS GARANTIS per Stés ou Ambassades - 285.11.08.

Région parisienne

GARD près d'Urès. grand terram
à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à bêtr (C.U.) 6.500 m² dans
terram à

DU ACHAT 562-78-99

SERVICE AMBASSADE pour cadres mutils Paris, recherche du studio eu 5 poes-LOYERS GARANTIS par stés ou ambassades - 285-11-08.

fermettes FERME rigion, 77 LA FERTE-GAUCHER, ferme au carré sur 1 hectare, 5 P., cuis. + 500 m² su sol de dépendances et greniens améragesbles. Prix 372.000 F. Agence LAMANTHE. 404-02-20.

manoirs

HOUDIARD B.P. 83 LAVAL
Tél. (43) 58-51-80
Nièvre, château XVIII bon état,
15 p., 5 ha possib calea.
Indre manoir fortifié XP. 8 p.,
jard. 0 ha 50. Site Vendée
château XVIII bon état 15 p.,
bois près douve 6 ha. Maison
bourg 10 p., petit perc.
72 Le Lude. Logle 7 p., parc.
20 km Dinan manoir, ferme 4 p.,
dépend. 3 ha site rars.

terrains :

près FONTENAIBLEAU Particulier vend magnifiques ter-rains boisés avec tennis, bord de mer MORBIHAN. BASTARD, 2, rus Meissonier, 75017 PARIS. Téléphone 783-41-81.

Terrain 16.500 m² avac hangar 400 m². Finistère Sud (3 km/mar). 240.000 F. Tél. 606-83-24.

maisons 🖫 🧎 de campagne

45 KM OUEST

automobiles

ventes de 5 à 7 C.V. VENDS R14 TL modèle 77

USTIN 1100 SPECIAL 1980 1.600 km, état impeccable (él. à Blois (54) 78-76-74.

de 12 à 16 C.V. A VENDRE PART. A PART. MERCEDES 250 AUT. prions, mai 1978, impec., crédit ses. Tél. 330-25-41 ap. 19 h.

15 KM EVREUX, exceptionn., ravissante. maison normande, 7 p., 3 bs. Impecc., raffiné, parc, riv. Px justif. 229-52-88. A vendre, CENTRE MAISON CAMPAGNE plein pied. pour, garage, jardin. Päche et forët à Epineuil-le-Fleuriei (18). Tél. (70) 05-18-18

HAUT-VAR - REGUSSE PROCHE LAC DE STE-CROIX

Part. vend propriété 350 m² habir. sur 1.000 m² de jardin paysegé, piscine chauffée, pevillon de gardien, garge 2 voitures, excellent état. 1.650.000 F. Tél. h. de buresu : 371-76-19; le soir, samedi et dimanche : 324-33-22. MAISON DE MAITRE

mitoyenne à aménager, avec grands grangs attenente.
Res-de-chaussée :
Séjour, cuisine, w.-c., cellier.
1° ét. : 4 chambres.
2° ét. : grenier.
Expo Sud, vue dépagée avec 2.500 m² de terrain plat, dans quartier résidentiel. Esu, ésotr., ésour. Poseibiliré téléphone.
Prix : 400.000 F, avec 40.000 F le jour de la réservation CATRY - (94) 70-83-38.

chateaux 💎

CHATEAU XVIII

CORMANDIE e Pin au Harse ». Sur environ 3 ha de prairiea, JOLIE MAISON récemment restaurée. It confort, 7 pièces principales, épondariosa. Ecurses 4 boxes, oossib. aménagement 8 au-res. Tél. (38) 91-60-82 -91.54.57. (47) 05.35.58. à restaurer 12 poss princip. + jolles maisons aménagées de 10 poes princip. tt cft + commune et maison gardene, PARC 6,5 he, plecine. EXCLUSIVITE. Très belle ferme aménagés sur 25 hectares, LARGIER 265-18-83

LE PERREUX

NORMANDIE « Pin au Haras »

achats PAIE CHER et COMPTANT R-5, GOLF, 104, BMW BAYARD AUTO. 341-44-44. 21, rue de Toul, Paris (12°).

divers

NEUBAUER PEUGEOT-TALBOT

EXCEPTIONNEL



**FONTAINEBLEAU** vives. Vue dég. s/Seine, parc av. arb., permis const. 480 m². Pr. 2.500.000 F. IMMOBILIERE DAUPHINE, 220, 8d Raspeil 75014-PARIS. Tél. 069-61-78.

82 TARN-ET-GARONNE BAS-QUERCY

Fermette rectaurée - 330.000 F. Propriété d'agrément 8 pièces. 2 s. de bns - 10 hs - 560.000 F. AGENCE D'OCCITANIE

Place du Faubourg d'Aurisc, 82110 LAUZERTE. Tel. (63) 94-64-10.

BOIS-LE-ROL (77) pris

110 KM PARIS EPERNAY Ancienne ferme rest., besucoup de caract., parl. état. 7 pces princ. 183 m² + grange et dép., terrain 4.300 m² - 605-10-08.

QUINTIN (22) 18 km St-Bheur, maison ancienne 11 Pièces principeles ascalier Louis-XIII. Jardini 1.188 m², étude BLANCHET, notaine à Etables-eur-Mer (22). TèL: (96) 70-61-35.

propriété pierre. R.d.C.: entrée, s.-b-manger, salon, culs., 1 pièce. 1° ét.: 4 chbres, w-c, s. de beins. 2° ét.: 2 chbres, st d'eau, granier, chf. cent., cave, garage, verger 1600 m² clos de murs. Prix 890.000 F. Tél. (8) 070-00-10.

# automobiles

AUTOBIANCHI
Concessionnaire
Leasing particulier
48 mois
11 rue Mirbel Paris 5e
336.38.35+



JGION

A STATE OF

الكُذا من الأصل

# astres :» français

cadre d'une ville moyenne st en s'appuyant sur le protes machines spéciales relation avec l'universit r-de Toulouse. L'activité s de S.M.C. peut consaîm nt développement avec le ide d'emplois de haute que in accroissement des ing se traitance. Ce dont poura

s dans d'autres entrante

dossier stabli pour l'implanstres de cette unité et rens post des entreprises induta Régie Renauit, le comme n économique du Tam avair le capacités des hommes de emplois 1.800 salanés dos es et 200 techniciens e matrido, aux côtes du seines outils of des automate ables comme d'autres entre

LEO PALACIO.

PRODUCTION INTERDITE

| Le HOUTE                                  | <u>8 ∓ ⊒                                  </u> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 37,00<br>10,00<br>28,00<br>28,00<br>28,00 | 45 52<br>11 76<br>50 33<br>32 93<br>32 93      |
| -                                         | THE REAL PROPERTY.                             |

April Same

#### L'Église et la franc-maconnerie

RELIGION

#### LE GRAND-ORIENT DE FRANCE RÉAGIT VIGOURFUSEMENT A LA MISE EN GAPDE DE ROME

M. Roger Leray, grand maître du Grand-Orient de France, commentant le texte de la congrégation pour la doctrine de la foi sur la franc-maçonnerie (le Monde du 5 mars) estime a inutile, médiocre et navrant » ce rappel de l'excommunication a futurinée en 1738 par le pape Clément XII ». Il y constate e Pajfirmation d'une volonté réactionnaire qui n'est toutejois pas, affirme-t-il, de nature à modifier le comportement des france (...). Plus que jamais soucieux de déjendre, dans le cadre de la laictié, la liberté absolue de conscience, donc les droits essentiels de l'homme, qu'il soit d'une religion ou d'une autre ou qu'il soit athée ».

Pour sa part, le Père Michel Riquet, jésuite, qui avait pris, il y a une vingtaine d'années, l'initiative de renouer le dialogue avec les francs-maçons, rappelle, a propos de l'excommunication ce

les francs-maçons, rappelle, a propos de l'excommunication, ce propos de l'excommunication, ce principe essentiel dans l'Eglise qu'une sanction n'est encourue que si « le délit a été parjait en son genre au sens propre des termes de la loi ». Il souligne aussi que certaines obédiences comme la Grande Loge nationale française, reconnue per la Grande Loge d'Angleterre, ou la Grande Loge de France, « s'interdisent tout ce qui pourrait être considére comme une machination contre comme une machination contre

les Eglises 2. Michel Viot, mem-bre de la Grande Loge de France, va plus loin lorsqu'il écrit, dans la revue Points de nue initiati-ques, publication officielle de la Grande Loga de France (numéro ques, phoncauon criciene de la Grande Loge de France (numéro du premier trimestre 1981): «Ce qui, à mes yeux, est extrêmement grupe, c'est qu'un croyant puisse s'autoriser de l'initiation maçonnique pour se dispenser de prati-quer sa joi. »

Mgr Jean-Marie Lustiger, nouvel archevêque de Paris, devait être reçu en audience par le président, de la République ce jeudi 5 mars, à 17 heures.

● Le pasteur Claudette Marquet, de l'Eglise réformée de France, vient d'être nommée directrice du bureau d'information de la Fédération protestante

# PRESSE

#### DES EXEMPLAIRES DE « MINUTE » BLOQUES PAR DES OUVRIERS DU LIVRE

La direction de Minute proteste contre le blocage, par le Syndicat du Livre, de quarante mille exemplaires de cette publication, mer-credi, aux Nouvelles Messageries de la presse parisienne. Selon la direction de l'hebdomadaire, cette « action illégale » avait pour objectif de boycotter un article publié sous le titre « Syndicats et morts étranges », évoquant no am-ment l'attentat qui, en juin 1975, a coûté la vie à Bernard Cabanes, a coure in vie a Bernard Catchies, rédacteur en chef de l'AFP.

M. Roger Lancry, secrétaire général du Comité intersyndical parisien du Livre C.G.T., confirme le blocage de Minute en précisant que les ouvriers du Livre C.G.T., and conscient imprimer on different la compagne de la compagne d

fuser un produit qui, en fait, les traite d'assassins ».
Les exemplaires « bloques » ont été restitués mercredi à la direction de Minute, mais le Syndicat du Livre persiste dans son refus de distribuer ces exemplaires. L'article de Minute s'appuie sur le nouveau livre de Jean Mon-taldo, la Maffia des syndicats. L'auteur (anonyme) de l'article. L'auteur (anonyme) de l'attentat après avoir fait état de l'attentat manqué au domicile d'André Ber-geron, secrétaire général de F.O., en juin 1975, écrit : « Mais une semblable (explo-

ane pouvaient imprimer ou dif-

a Mais une semblable (explo-sion) ne rata pas Bernard Ca-banes, rédacteur en chef de l'A.F.P. Par une ironie du sort, les insurges du Parisien s'étaient trompés d'adresse et avaient assassiné l'homonyme d'un des assassine i fondone de leur quo-rédacteurs en chef de leur quo-tidien, bras droit d'Emilien Amaury. Les tueurs courent encore.

encore. "
En ce qui concerne la distribution des journaux, ce sont les
différentes coopératives qui en
sont responsables. En vertu de la
loi de 1947, leur statut leur fait
obligation de distribuer tous les
imprimés de leurs clients. Un
contrat de groupage lie la coopérative à laquelle adhère Minute
aux Nouvelles Messageries de la
presse parisienne. presse parisienne.



### Naissances

... M. Edward HARDING et Mmc. noc Edith Esch, leur fils Philip, ont le joie d'annoncer le naissance de

le 9 février 1981. 115 Middlewatch, Swavesey CB 4 - 5 RP. (Grande-Bretagne).

— Jacqueline Barre. son épouse, Jean-Baptiste et Charlotte Barre. ses enfants.

Sa familie et ses amis,
ont la douleur de faire part du
décès accidentel de
Pierre BARRE.

Survenu le 1" mars 1981.

Ses obsèques ont été célébrées en la cathédrale du Puy-en-Velay, le jeudi 5 mars 1981.

Une messe sers dite à son intention le samedi 14 mars, à 11 heures, en l'église du Baint-Esprit (avenue du Général - de - Gaulle, Meudon - la-Forêt). 2, rue de la Pierre-aux-Moines, 92360 Meudon-la-Forêt.

- M. Louis Bennet, Ses enfants et petits-enfants, Et toute sa famille, ont la douleur de faire part du

ont la douleur de land décès de Mime Louis BENNET, née Alice Darsès, professeur de lettres, le 24 février 1981, à l'âge de soixante-huit ans.
L'incináration a eu lieu le 2 mars 1981, dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part.
10, rue Achille-Luchaire, sent Berla.

— On nous prie d'annoncer la décès de Mme Silvère BERNARD, nés Germaine Tolén,

qui fut durant de longues anné directrice de La Maison maternelle.

survenu le 3 mars 1981, en son domi-cie, 41, avenue René-Coty, Paris-14.
L'inhumation aura liau le samedi
7 mars 1981, an cimetière du Père-Lachaise, dans le caveau de famille.
On se ré u ni ra au domicile, de
13 heures à 13 h. 30.
De la part de :
M. Silvère Bernard.
son époux.

on époux. M. et Mme Denis Bernard, Piorian, son petit-fils, Mme Marcelle Boutines,

Mme Martens Bounds.

Sa cousine.

Mme Madeleine Ledevin et ses
enfants.
Du conseil d'administration.
Et de ses nombreux amis de

 — Mme Edouard Drouth
 L'immense douleur de l'aire part du dócès de son mari M. Edouard DROUTH. L'inbumation a su lieu dans la plus stricte intimité familiale, à Randgny (Oise). 1, rue de Messine,

- Mme Robert Guerin.

-- Mme Robert Guérin,
son épôusé,
M. et Mme Roger Méheust,
M. et Mme Dûrgen Hasse,
M. et Mme Gilles Guérin,
ses cafanta,
christelle, Alexandre, Florian,
Tiphaine et Arnaud,
ses pétits-enfants,
M. et Mme Jacques Guérin,
M. et Mme Henri Camus,
ses frère, sœur, beau-frère et
belle-sœur,
ass nevau et nièces,
Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du
décès du

lieutenant-colonei (E.R.) Robert GUÉRIN, officier de la Légion d'honneur,

survenu à Paris, le 28 février 1981, dans sa soirants-eixième année. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité famillale. Le présent avis tient lieu de faire-

M. et Mme Méheust-Guérin, s La Ceriangue ». 76430 Saint-Romain-de-Coibosc.

— M. et Mme Jean Dudon Coussirat,
Dominique et Christine,
Les familles Palu, de Jaureguiberry.
Hirlart, Althabegofty et Bidegain.
ont la douleur de faire part du
décès, le 27 lévrier 1981, de leur mère,
grand-mère, sœur et belle-sœur.
Mime veuve Adriem PALU,
née Antoinette de Jaureguiberry.
La cérémonie religieuse a été clébrée le dimanche 1° mars, en l'église
de Sibas - Tardets (Pyrénées-Atlantiques).

Cet avis tient lieu de faire-part. « Sibasia ». 64470 Sibas par Tardets. Abidjan B.P. 18-39, (Côte-d'Ivoire).



collection complète en plusieurs largeurs J. CARTIER à 30 m de la rue Tronchet

Mme Bernard Renaud, nie Jordan. enfants:

Le colonel et Mme Paul Eenaud.
M. et Mme Maurice Reynard.
M. et Mme Georges Renaud.
M. et Mme Dominique Benaud.
M. et Mme Augustin Benaud.
M. et Mme Jean-Paul Vieille.
M. et Mme Claude Brisset.
Le Père Etienne Renaud. Père

M. et Mme Jean-Philippe Decre. M. Vincent Renaud.

ont la tristesse de faire part du décès de

rappelé à Diru le 3 mars 1981, dans sa quatre-vingt-onzième année. La cérémonie religiousa sers célé-brée le samedi 7 mars 1981, à 10 h. 30, en l'église Saint-Sulpice.

On nous prie d'annoncer le décès, survenu à Rou (Maine-et-Loire), le 15 février 1981, de M. Henry-Guy EOBERT, professeur de clinique gynécologique, chirurgien de la Salpétrière, membre de l'Académie de chirurgie.

(Né le 9 juin 1918 à Oran, Henry-Gay Robert, après des études eu lycée d'Oran, est admis comme boursier à la Cite uni-versitaire de Paris ou il entreprend des études de médecine. Au cours de sa carrière hospitaliere, il est notamment chirurgien gymécologue de l'hôpital Broca. Professeur agrègé de pathologie chirur-gicale en 1958, il est étu membre de l'Académie de chirurgie en 1969. En 1973, il est nommé professeur de clinique chirurgicale et gymécologique de la Salpétrière.

Auteur de très nombreuses publications son ouvrage essentiel est le « Traité de technique chirurgicale et gynécologique ».

— Mme Arthur Vahe Sahatdjian, M. Pierre Cristini et Mme, n ee lahatdjian, Mme veuve Vahaken Sahatdjian, M. et Mme Henri Bourdot et leurs enfants, Les familles Vahouni et Djindjian, Tons les parents et alliés, ont la douleur de faire part du

décès de M. Arthur VAHE SAHATDJIAN,

Les obsèques auront lieu le ven-dredi 5 mars, à 5 h 30, en l'église Saint-Pierre-d'Arène (rue de France, à Nice), où l'on se ré un îr a pour chièbrer une messe œcuménique. Le présent avis tient lieu de faire-

M. Bernard RENAUD. inspecteur general
des ponts et chaussées,
président bonoraire
du conseil général
des ponts et chaussées,
résident adjoint d'honnet
de l'UNAPEL,
commandaur

commandeur
de la Légion d'honneur,
eroix de guerre 1914-1918
avec palme,
survenu à Nics, le 3 mars 1981, dans
sa quatre-yingt-quatrième année.

-- Mme andre Simonuet, Ses enfants, polite-enfants et errière-petit-fils. ont la douleur de faire part du décès de M. André SIMONNET, conseiller-maitre honoraire

Cour des comptes.

Cour des comptes.

croix de guerre 1914-1918.

gurvenu dans sa quatre-vingtcinquième année. le 28 février 1981.

# Visites et conférences

CARNET

### VENDREDI 6 MARS

« Hommage à Pouquet s, 10 h. 30, musée du Louvre, Mms Bouquet des Chaux. e Hommage a Fouquet 3, 10 1. 34, musée du Louvre, Mma Bouquet des Chaux.

« Exposition Gainsborough 2, 12 h., Grand Palais, Mme Meyniel.

« Manufacture de a Gobelina 2, 14 h. 30, 42. avenue des Gobelina, Mme Garnier-Aniberg.

« Pissarro 2, 14 h. 30, Grand Palais, Mme Pennec (Caisse nationale des monuments historiques).

« Musée Gustave-Moresu 2, 15 h., 14, rue de La Rochefoucauld (Approche de l'art).

« Fouquet 2, 15 h. 30, pavilion de Flore, musée du Louvre (Mmé Augot).

« Exposition Pissarro 3, 14 h. 30, Grand Palais (Arcus).

« Hotel de Lauzun 2, 15 h., mètro Pont - Marie (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« Mu sée Carnavaiet 2, 15 h., 22, rue de Sévigné (Mme Ferrand).

« Pissarro 2, 15 h. 15, Grand Palais (P.-Y. Jaslet).

« La Sainte - Chapelle 2, 15 h., porche (M. de La Roche).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

« Le Marais 3, 15 h., métro Sainte-Paul (Résurrection du passè).

g h. 30, 185, rue Saint-Jacques, A. Saliot : c L'interface Océan M. A. Sahot: & Dinemark Comments.

18 h. 30, 17, boulevard Raspail,
Mme G. Lacembre: « Cimetière
Montmartre» (Projection) (Les appels d'Orphée).

18 h. 30 et 21 h., Centre Chaillot-Galliers. 28. avenue George-V:
« Anx marches du Tibet».

19 h., 14, cours Albert-I<sup>st</sup>:
« Elécital Lisst» (Les Amis de
Richard Wagner). c Recital Liest > (Les Amis de Richard Wagner).

20 h. Centre Georges-Pompidon :

Le racisms : mythes et sciences >

20 h. Is, 11 his, rue Keppler :

Enseignements théosophies sur les rêves > (Loge unle des Théosophes) (entrés libre).

21 h. 3 bis, avenue d'léva :

c L'Egypte millénaire et le Nil légandaire > (Autour du monde) (Projection).

# 23, rue des Mathurins 8º - 161, 265, 25,85 'ALLEZ PLUS A NEW YOR

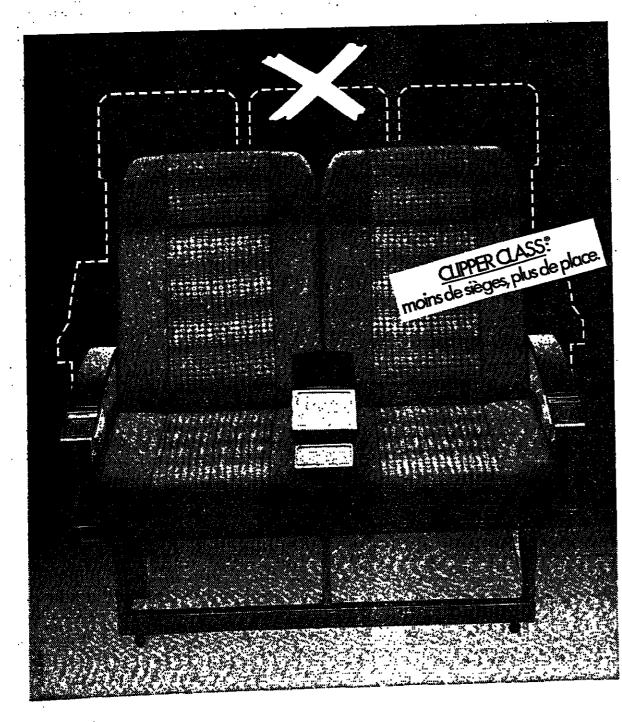

Dès le 2 avril, Pan Am inaugure son vol Paris-New York quotidien. Ce vol part d'Orly à midi et se pose à notre terminal exclusif de Kennedy Airportà 13 h 05. Il ne s'agit pas seulement d'un vol deplus mais d'un vol d'un style nouveau. Nouveaux Tristar L 1011, nouveau confort, nouvelles commodités, nouveaux avantages. Pan Am offre tous les agréments pouvant adoucir sept heures de vol.

# **NOUVELLE CLIPPER CLASS®**

Voyager sans être gênê par son voisin. C'est le souhait des hommes d'affaires. Pour sa nouvelle Clipper Class, Pan Am a entièrement redessiné ses sièges.



larges qu'auparavant. Ils sont par rangées de 8 au lieu de 10. Ce qui supprime les sièges centraux.

Ainsi on n'est jamais à plus d'un siège de l'allée. Autre nouveauté, Pan Am a fait de sa Clipper Class un compartiment isolé. Autre souhait des hommes d'affaires.

Renseignez-vous auprès de votre agent de voyages ou chez Pan Am: 266.45.45.

#### **CARTE AMERICAN EXPRESS:** LE COMPLÉMENT INDISPENSA-BLE POUR MIEUX VOYAGER.

Elle esthonorée dans le monde entier pour régler la plupart de vos dépenses : avions, hôtels, restaurants, magasins,

La meilleure facon d'obtenir la Carte American Express c'est encore de la demander. Téléphonez à Paris: 749.01.07.





igional ovennes séries de piècs our les boîtes de vites urds fabriqués par l'una modulatriale de la la cuies industriels de Bou

se de production de tits née d'une initiation sièté de mécanique de Cas uls 1969, partie intégrant machines spéciales designations spéciales designations de conçoit et de nes d'automobiles de nom-Depuis 1974, la S.M.C. me gamme d'automate ables représentant D'é de la production fran-séquipements. Le chifu e 35 millions de frança 1980 à atteent plus du dou artement emploie 70 per res et techniciens de hag de et assure environ

in premier lieu la région voi-

ing importantes.

ES TARNET GARONE

14 (62 L-

FONTANTELEAU

mobiles

M. Mattéoli, ministre du travail et de la participation, leur

recommandant d'avancer l'âge de la pré-retraite avant soixante

# LES NÉGOCIATIONS SUR LA PRÉRETRAITE

# Les syndicats et le patronat souhaitent une participation financière accrue de l'État

Les représentants du syndicat et du Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ont entamé, jeudi 5 mars, les négociations sur le renouvellement de l'accord sur la préretraite volontaire qui arrive à expiration le 31 mars. La veille, les négociateurs avaient reçu une lettre de

mals oul et sous conditions à la pré-retraite, même à cinquente-huit proposition qu'a falte le gouvernement aux syndicats et au patronat, qui ont entame, jeudi, des négosur la prolongation et même l'amélioration de l'accord de 1977 sur la pré-retraite volontaire. Cet accord donne pour le moment - lusqu'au 31 mars 1981 saule la possibilité aux salaries âgés de sobiante à sobiante-cino ans. de démissionner et de recevoir une traite égale à 70 % du salaire brut (1). A l'opposé, la thèse de la C.G.T. est de réclamer la retraite à soixente ans en affirmant : « Mieux vaut payer des retraités que des

c'est bien la thèse gouremementale qui est la plus flable : mieux vaut payer des « pré-retrai-« retraités », même si la première formule est en apparence plus coûteuse puisqu'elle permet de servir des avantages olus élevés que les pensions : 70 % du salaire brut pour la pré-retraite au lieu de 60 à 65 % pour les nés si l'on a cotisé régulièement et tout au long d'une carrière elle aussi régulière. En effet, selon les travaux préparatoires du VIIIº Plan, qui a pris pour hypothèse une population de 1 100 000 perans, le coût de la pré-retraite est de 6.5 milliards de francs, alors que l'abaissement de soixante-cinq ans supprimé, le seul fonction à soixante ans du droit à la re- la retraite à soixante-cinq ans aurait

ans. Les négociateurs, qui demeurent divisés sur la durée et les modalités de cette formule, se disent prêts à l'améliorer pour peu que l'Etat accroisse son effort financier. UN PIS-ALLER

classes creuses nées en 1916 et les

années suivantes, des personnes

déjà en pré-retratte, pau de salariéi

âgés vont prendre leur retraite ou

quitter la vie active, et peu de places

seront ainsi libérées pour les jeunes

En revanche, les classes de cin-

quante-cing à sobsante ans, qui dans

les deux à cinq années à venir pour

raient bénéficier d'une pré-retraite à

solxante ans, sont, elles, plus nom-

breuses. D'où le souci ou le souhait

des pouvoirs publics non seulement

de maintenir mais d'avancer l'âge à

L'améliorer et le rendre plus

attractif, car l'arrivée de vagues plus

nombreuses de personnes âgées ne

signifie pas que la pré-retraite va

se développer et libérer des postes.

N faut déjà savoir que, sur 1 100 000

personnes de solxante à solxante-

cinq\_ans, la moitié sont déjà en

tèmes spéciaux accordant la pension

à taux plein avant soixante-cing ans

et, sur les 600 000 autres, 200 000 sont

déjà en pré-retraite et 130 000 sont

« inactifs » ou « non satariés ». Il

reste donc, parmi la population pré-

retraltable, quelque 270 000 à 300 000

personnes âgées de soixante à

soixante-cing ans gui travaillent :

quant aux 1 100 000 autres personnes

âgées de cinquante-sept à solxante

ans, à peine le tiers seraient suscep-

tibles de profiter de la pré-retraite

la pré-retraite.

17 milliards de francs (8.1 pour le seul régime général, 3,2 pour les les non-salariés). En effet, la préretraite ne concerne que certains salariés alors que la retraite des travailleurs indépendants sur le régime général — concerne tous les actifs. En outre, la retraite est, dans sa réglementation actuelle, plus souple dans la mesure où le pensionné peut cumuler pension et activité, alors que le pré-retraité s'engage à ne pas cumuler.

Autres intérêts de la pré-retraite volontaire : créée en 1977 pour deux ans et renouvelée pour deux ans en 1979, c'est-à-dire jusqu'au mars 1981, cette formule limitée est ainsi provisoire et peut être annuiée ou modifiée selon le alors que la retraite est générale Cet aspect réversible constitue d'alleurs d'un des sujets des négociations : gouvernement et patro-C.N.P.F. parle même d'un accord pour un an - il pourrait être de deux ans, - alors que les syndicats

A l'attachement des pouvoirs publics pour le provisoire s'ajoute le souci non seul ement de maintenir cet accord, mais de l'améliorer et de le rendre plus attractif. Le maintenir est nécessaire, car, s'il était peu d'effet sur l'emploi : en raison

LA C.G.T. RÉCLAME

UN EFFORT PLUS IMPORTANT

EN FAVEUR DES TECHNOLOGIES

NOUVELLES DU CHARBON

M. René Le Guen, secrétaire général des cadres et techniciens

(U.G.I.C.T.) de la C.G.T., a pré

senté, le 4 mars, les propositions de son syndicat pour le dévelop-pement de la recherche et de l'utilisation des technologies nou-

velles, qui doivent permettre une

extension de la production char-bonnière française. Ces propo-sitions interviennent au moment

où sept mineurs de Gardanne sont poursuivis pour occupation des locaux, et où les mineurs de

ce bassin du Centre-Midi sont en

Pour la C.G.T., il faut accorder plus de crédit à la gazéfication souterraine — secteur où la France est « en avance » — comme aux différentes filières

**ENVIRONNEMENT** 

Chaque année

LA POLLUTION « VAUT »

100 MILLIARDS DE FRANCS

Le coût annuel des domma-ges dus à la pollution, en France, est estimé à quelque 100 milliards de france par le Centre de documentation et d'in-

tormation de l'assurance (C.D.L.A.).

Principale cause de nuisan-ces : le bruit. Ses effets sur la santé coûtent à eux seuls

25 milliards de francs, estime le C.D.I.A. Les dommages consécutifs à la pollution de l'air s'élèvent environ à 20 mti-

des eaux à quelque 18 millards.

cides et de déchets solides provoquent également de graves

détériorations de l'auvironne-ment. Les seuls résidus de l'ac-tivité industrielle donnent une idée de l'ampleur des préju-dices : ils sont estimés à 150 millions de tonnes par an,

Mais, ajoute la C.D.I.A., les éversaments d'engrais, de pesti-

avant sobiante ans, à supposer que les volontaires solent nombreux, alors que beaucoup de personnes ágées veulent rester au traveil. Avancer la pré-retraite, c'est donc à tois peu et beaucoup. Peu si l'objectif est de dégager davantage d'emplois, ce qui explique le demende du gouvernement de prévoir des incitations : au lieu de prévoir une garantie de 70 %, celle-ci pourrait être plus élevée au début et plus

Beaucoup lorsqu'il s'agit d'aborder le financement. Selon le C.N.P.F., le dépenses passeraient de 4 à 6 milliards de france en 1982 puis 8 en 1983. Un tel nécessiterait une augmentation des cotisations, et les négociateurs, sans s'y opposer, entendent modérer cette majoration au maximum en obtenant de l'Etat une aide, pulsque c'est lui qui réclame des améliorations afin de réduire le chômage,

Les négociations qui s'ouvrent devraient se terminer avant la fin du mois et laisser aux syndicats et au C.N.P.F. du temps pour négocier sur un autre sujet propose par les pouvoirs publics : l'amélioration du

chômage partiel. Les syndicats oseront-lis et pourront-lis réclamer un slargissement des thêmes de discussions, notamment sur la réduction du temps de travail ? C'est la volonté de

Les modifications proposées au régociateurs procèdent en tout cas d'une conception conservairice, et même sexiste, en favorisant les hommes de vingt-cinq à cinquante huit ans : jusqu'à présent, les principales mesures avancées pour lutter contre le chômage ont été de retarder l'entrée des jeunes dans la vie active et de hâter le départ des « vieux » tout en proposant aux femmes de travailler à temps partiel Les adultes masculins conserven alnsi des occupations rémunérées avec des horalres souvent supérieurs

Des solutions plus générales et parfois novatrices ne seralent-elles pas préférables ? Réduire la durée du travail pour tous et ébrécher le mur ou le seuil des quarante heures ; mettre en place la retraite flexible au lieu d'inoîter, voire d'imposer, la retraite ou pré-retraite à cinquantehuit ans et soixante ans : offrie même des tâches d'utilité publique aux chômeurs pour les « réintégrer dans la société; transformer des cotisations à la charge des entreprises en Impôt, ce qui, pour trois points supprimée permettrait de créer cent mille emplois. Autant de formules dont certaines ont été évoquées par le ministre du travail luimême. M. Mattéoli, dans un discours prononce le 24 février demier. Il est vral qu'il ajoutait : « Cette voie est hélérodoxe et conduit à briser le statu quo... •

JEAN-PIERRE DUMONT.

(I) Il existe en fait trois formules e prè-retraite : a) La pré-retraite accordée entre soizante et soizante-cinq ans à la suite d'un licenciement, depuis l'ac-cord de 1972, concernait 118 029 per-sonnes en décembre 1980;

b) La pré-retraite démission sujet de la négociation : leur nombre est passé de 15 384 su 1<sup>er</sup> janvier 1978 à 47 277 au 1<sup>er</sup> janvier 1979 et 95 538 en décembre 1980 ;

of l'avant-pre-retaite, finances par l'UNEDIC et le Ponds national pour l'emploi — et accordée sous forme de volontarist... incitatif — à partir de cinquante-siz ans et trois mois. Cette form u le concamerait plusieurs milliers de personnes. plusieurs milliers de personnes.

(2) Il s'agirait aussi d'accroître les courdies ou d'éviter les abus en modifiant la base de caicul : non plus 70 % ou 75 % du salaire du dernier mois, mais des dernières années, car il arrive souvent que l'employeur, pour faciliter le départ, majore, au dernier moment, le salaire de 20 %. Cela lui coûte peut, mais coûte cher à la collectivité qui finance l'UNEDIC.

# CONSOMMATION

A propos d'un purificateur d'eau

LA SOCIÉTÉ SEB PORTE PLAINTE CONTRE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

comme aux différentes filières de gazéification en surface, et à la liquéfaction de char-bon, dont les recherches ont été a bandonnées à la fin des années 50, quand on les pour-suivait en R.F.A., en Grande-Bretagne, an Japon ou aux Etats-Unis La société SEP a décide de porter plainte contre l'Institut national de la consommation (LNC.), à la suite des émissions (LN.C.), à la suite des émissions télévisées que l'I.N.C. a consacrées au purificateur d'eau SEB. Dans celles-ci, l'I.N.C. met en cause l'innoculté du filtre chargé de retirer le goût du chlore; en millen normal, son humidité favoriserait la prolifération des

germes. Selon SEB. « l'eau du robinet est par définition potable, et l'INC. n'a jamais apporté la preuve qu'à partir d'eau potable le purificateur restituait de l'eau non potable ».

Rappelons qu'en décembre (le Monde des 6, 20, 21-22 décembre 1980). SEB avait tenté de faire interdire une émission d'An-teune 2 sur le même sujet.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                               | COURS                      | ON LOUR                                                    |       | 瑚                            |               | 5                                  | ,       | DEUX                                | MOL      | S                                  | , –      | SIX N                                 | 1015 |                                                  |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| ,                             | + bas                      | + फ्रिय                                                    | Rep   | +                            | ou De         | <b>9</b> –                         | Rep     | + 00                                | Des      | <del>, -</del>                     | Rep      | + 00                                  | Dê   | <del>,                                    </del> |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (160). | 5.0900<br>4,1768<br>2,4875 | 5,010<br>4,1750<br>2,4125                                  | Ē     | 190<br>160<br>90             |               | 170<br>135<br>120                  | =       | 360<br>285<br>209                   | _        | 329<br>248<br>248                  | I ~-     | 865<br>669<br>610                     | -    | 785<br>560<br>690                                |
| F.S<br>L. (1000).             |                            | 2,3588<br>2,1339<br>14,4889<br>2,5925<br>4,8800<br>11,9600 | 1+1+1 | 49<br>19<br>80<br>558<br>175 | <u>+</u><br>+ | 25<br>38<br>48<br>90<br>150<br>100 | + + + - | 65<br>40<br>188<br>170<br>400<br>25 | <u>-</u> | 35<br>70<br>9<br>200<br>250<br>160 | <u> </u> | 38<br>170<br>600<br>525<br>225<br>600 | + ;  | 610                                              |

#### TAUX DES EURO-MONNAIES

| <del></del>                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BH 18 3/4<br>5 EU. 5 1/4<br>Florin 10 3/4<br>F.B. (160) 9<br>F.S. 35/8<br>L. (1600) 15<br>2 145/8<br>Fr. frang ii 1/4 | 11 1/4 13 3/4<br>5 3/4 18 5/18<br>11 1/2 11<br>11 12 1/4<br>4 3/8 8 7/8<br>16 16 3/4<br>15 3/8 13 1/4<br>11 5/8 12 1/4 | 14 1/8 12 3/4<br>26 9/28 16 3/8<br>11 5/8 11<br>13 13 1/4<br>9 3/8 8 7/8<br>18 17 1/4<br>14 12 1/2<br>12 1/2 12 5/8 | 14 1/8   12<br>16 3/4   16 1/2<br>11 3/4   11 1/8<br>14   13 1/2<br>9 3/8   8 7/8<br>18 3/4   18<br>13 1/4   12<br>12 7/6   13 3/6 | 13 5/8<br>16 7/8<br>11 7/8<br>14 1/4<br>9 3/8<br>19 1/2<br>12 5/8<br>13 5/8 |
| N 4                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             |

ÉTRANGER

EXCÉDÉS PAR LES AIDES PUBLIQUES

### Les sidérurgistes allemands réclament une taxation des importations de leurs partenaires européens

Les maîtres de forges ouestailemands ont demande officiellement au gouvernement fedérai
de prendre des mesures de protection contre les importations
en provenance des autres pays de
la Communauté Dans une déclaration au quotidien Handelsblat,
M Dieter Spethmann, président
de Thyssen, premier producteur
du pays, et de la Fédération du
fer et de l'acier, réclame l'institution d'une taxe de péréquation

tion d'une taxe de péréquation aux frontières destinée à compenpenser la différence de prix entre les produits sidérurgiques ouest-allemands et ceux fabriqués dans des pays de la Communauté qui accordent de très importantes aides nationales.

cette saxe, qui pourrait attein-dre 100 marks (235 francs) par tonne, devralt frapper, en pre-mier lieu, les importations d'acter en provenance de Grande-Bre-tagne, d'Italie, de France et de Belgique. Elle constituerait « une simple mesure de défense », assure M. Spethmann, cans l'attente du démantélement du programme de subventions massives accordées subventions d'Etat dans ce sec-teur, sont plus de 100 marks par tonne d'acier. Toujours selon M. Spethmann, la demande de création de cette taxe de péréquation est indépendante du retour à la limitation volontaire de la production à laquelle la

sidérurgie ouest-allemande est favorable.

Les mesures de protection qui sont ainsi réclamées conduiralent ni plus ni moins à l'éclatement pur et simple de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. puisque la libre circulation des marchandises au sein de ladite Communauté ne serait plus assurée. Les sidérurgistes ouest allemands y perdraient leurs meilleurs débouchés. Mais, en brandissant cette mensee, lis veulent inciter les sidérurgistes des pays voisins à accèlérer leur adaptation aux a dures lois du marché », les plus visès étant la Belgique et l'Italie, où les réductions de production ont été beaucoup moins importantes qu'en Grande-Bretagne et en France. Le gouvernement édéral est, notamment, M von Lansdorff, ministre de l'économie, appuie la démarche de ses sidérurgistes, non point, certes, la création d'une taxe, mais « comprend cette revendication ».

« Nous et apons assez de lutter

prend cette revendication s. « Nous en avons assez de lutter contre des industries monstrueu-sement subventionnées, et les intérêts de nos producteurs d'acter sont aussi vitaux, pour nous, que ceux des agriculteurs français pour la France », estime-t-on à Bonn. Il nous faudra donc on bien accorder également des sub-ventions ou prendre des mesures protectionnistes.

78.18 (S)

-----

というできる 変数 [編

- 1111 (1757) (1866)

- - Herry

- C 24 2 2

- 100

7077年度,護衛

- <u>- 1</u>-1-1-1-1-1

47.55

ery gez 😂 💓

D'une manière générale, le pro-blème des aides nationales à la sidérurgie devient brûlant. Le chancelier Schmidt a annoncé, mercredi à Bonn, qu'il allait soulever la question lors du prochain conseil européen à Maëstricht.

### Le gouvernement français tente de définir une stratégie face au Japon

Un comité interministériel sur les relations économiques entre le Japon et la France a réuni le 4 mars, sous la présidence de le 4 mars, sous la présidence de M. Raymond Barre, une dizame de ministres ou représentants des ministères, ainsi que M. François Missoffe, qui a été chargé d'étudier le dossier nippon. Selon le communiqué publié à l'issue de cette séance de travail, le gouvernement français doit adopter activate de la frie ferme et « une attitude à la fois ferme et tournée vers l'avenir face ou dynamisme industriel et à la concentration excessive des exportations du Japon sur certains produits », tout en désirant « une coopération équilibrée répondant à l'intérêt muivel des deux pays ».

diffusé mercredi soir aux actualités de TF 1, le président de Toyota se déclarait favorable à une limitation des ventes de sa société sur les marchés occiden-taux. « Nous savons que les constructeurs européens et améri-cains sont malades. Aussi devonscarra sont mundes. Aussi accous-nous prendre dès maintenant des mesures de prudence », a déclaré M. Seiso-Koto, en précisant qu'à l'avenir « les ve nt es nippones s'orienteraient davantage vers les marchès en développement».

Les relations franco-japonaises sont pour le moins soumises depuis un certain temps à quei-que tension. Face aux inquiétudes des milieux industriels et syndicaux, le gouvernement apparaît

CODE

une nouvelle fois soucleux de manifester son intention de contrôler l'offensive commerciale des industriels japonals. Cette offensive porte, on le sait, sur un certain nombre de produis sensibles, comme les automobiles, seurs, les tubes cathodiques.

La France ne veut et ne peut agir seule, semble-t-il. Toutefois, alors que les Etats-Unis ont conclu récemment avec le Japon un accord d'autolimitation des fabrications d'automobiles nippones sur le territoire américain, les dix pays de la Commi-nauté européenne n'ont toujours pas défini une attitude com dans ce domaine. Ils ont simplement décidé de resserrer le contrôle statistique sur les importations raponaises.

Le gouvernement français va s'efforcer de mieux connaître l'économie japonaise, en faisant effectuer un certain nombre d'études. Il serait également question de créer une fondation industion de créer une fondation indus-triele française à Tokyo, ainsi que de promuovoir la coopéra-tion avec les Japonais en ce qui concerne les investissements et les transferts de technologie. Cependant, alors que la France en est encore à définir une stra-tégle à l'égard de l'empire du Soleil-Levant, le Japon, quant à lui, poursuit ses opérations tac-tiques à l'échelle du monde. N'aurait-il pas l'intention d'avoil-Naurait-il pas l'intention d'appli-quer prochainement une politique de crédits à l'exportation faible taux d'intérêt ?

# 1980-81 **EST PARU**



#### STABILITÉ DU CHOMAGE EN R.F.A.

Nuremberg (AFP). — Le chô-mage touchait en Allemagne fédérale un million trois cent mille personnes à la fin du mois de février, soit 5,6 % de la popu-lation salariée. L'amélioration de la situation de l'emploi constatée hebituellement à cette révied de la situation de l'emploi constatee habituellement à cette période de l'année, pour des raisons saisonnières, a été très faible. Le chômage a baissé de 0.7 % par rapport à fin janvier, alors qu'il avait régressé en moyenne de 1.8 % en un mois, de 1976 à 1930. Le nombre des travailleurs en chômage technique a, quant à lui, baissé de 6,9 % en un mois, pour revenir à 373 600, alors que les offres d'emploi non satisfaires ont augmenté de 4,9 %, pour se situer à 239 300 fin février. Si le chômage technique a diminué de moitié dans l'automobile (40 900 moitié dans l'automobile (40 900 travailleurs touchés contre 79 000 à la mi-janvier). il s'est aggravé dans l'électronique (55 400 salariés frappés, + 13 % en un mois). En outre, le nombre d'entreprises ayant recours à cette mesure s'est fortement accru le mois dernier, les petites sociétés étant de plus en plus nombreuses à introduire le chômage technique.

■ L'indice italien des prix à la consommation a augmenté de 1.9 % au mois de janvier. En 1880, la hausse du coût de la vie avait atteint 21,1 %. — (AFP)

ENERGIE

#### LE NUCLÉAIRE FOURNIT 34 % DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE EN FRANCE

Les centrales nucléaires ont ROUTH all most ce jaintel.

8,72 militards de kilowatts-heures
sur une production totale de
25,48 militards de kWh. C'est dire
que l'atome civil a couvert 34.3 %
de la consommation nationale d'électricité Sur l'ensemble de l'année, du fait des arrêts néces-Pannée, du fait des arrêts néces-saires, notamment pour le char-gement des réacteurs en uranium, la part du nucléaire dans la production dEDF sers de 31 % contre 23.5 % en 1980 et 13 % en 1978. « Le fonctionnement des équipements nucléaires, en ser-vice industriel, souligne l'entreprise nationale, a continué d'être très satisfaisant avec une dispo-nibilité moyenne de l'ensemble du parc de 87 %. > .

#### TOLLÉ SUR LE LITTORAL DU LANGUEDOC A PROPOS D'UN PROJET DE CENTRALE NUCLÉAIRE

(De notre correspondant.)

Carcassonne. — La deuxième centrale nucléaire du Grand Sud-Ouest promise par M. Gis-card d'Estaing en 1979 sera-t-elle construite à Fleury (le Monde du 7 janvier), commune située sur le littoral du Languedoc, à l'em-bouchure de l'Aude? Le préset de la région Languedoc-Roussillon, a annoncé, mardi 3 mars, devant l'assemblée régionale des devant l'assemblée régionale des travaux publics, qu'il proposarait ce site au gouvernement. Ce l'aisant, il a provoqué une véritable levée de bouellers dans le département de l'Aude. « J'ai appris la nouvelle avec surprise et indignation, a déclaré M. Pierre Guidoni, député socialiste. Il est scandaleux que le représentant du gouvernement engage l'avenir de notre région sans consulter les êtus locaux ni les conseillers régionaux, et cela à moins de deux mois de l'élection présidentielle. » mois de l'élection présidentielle.» Quant à M. Christian Monta-gné, maire de Fleury (P.S.), commune où devrait être concue égamune où devrait être conque éga-lement la dernière station bal-néaire de l'aménagement du lit-toral Languedoc-Roussillon, il a précisé : La cettrale, nous ne l'accepterons famais. Ce doni nous avons besoin, nous l'avons par le tourisme. L'essor de la commune serait définitivement brisé par une telle implantation. En outre, ce serait une mauvaise publicité pour les stations du lit-toral audois, »

BERNARD REVEL



#### LIQUES

### one taxation es européens

rest - allemande es s de protection qui réclamées condui ; ni moins à l'érla-t simple de la Com-péenne du charbon puisque la libre di-parchandises a di-parchandises au saipuisque la libre cirsarchandises au sein
nmunauté ne serah
. Les sidérurgistes
uands y perdraien
is débouchés. Mais
of cette menace in
er les sidérurgistes
duns à accèlèrer lem
uux «dures lois du
s plus visés étant
à l'Italie, où les réproduction ont été production out et moins importantes de-Bretagne et en gouvernement fédégovernement fede nment M. von Lans-tre de l'économe marche de ses side in point, cerres, la re-taire, mais « com-revendication » avons assez de lutter ndustries monstrues. ventionuées, et les os producteurs d'acter itaux, pour nous, que apriculteurs français nce e estime i on a ous faudra done ou a également des sub-prendre des mesures nière générale, le pa-tides instituteles à la dévient brûlant. Le Schapidt a annonce Bonni qu'il allait son-stion tors du prochain

# tte de définir Janon

péen à Maistricht.

lie . Icis soucieux de son intention de commercial riels japonaus. Cens son le sant sur morande de projus ommercies automories, sur morande de projus ommercies automories. tes-collis | les there

ie ne weus et de pect semble-t-il. Toutelois es Etals-Una ont mament avec le Japon d'autolimitation des e d'automobiles co le territoire is pays de la Commiincenne n'ent tolitur <del>king attigude commune</del> ide de resserter à K2F1315ES

ernement franças ra de mieux conculire de mieux containe japanaine, en filant als certain lond (errait également que-er une fondation india-neme à Tokyo and formatrois la toppentes Japonau en 16 74
tes investimentale in
ferta de reconsona
me à definit une integrand de l'empara
ferta de l'empara and the days of the con-traction of the con-lection of the con-traction of the con-tracti PERDOTTUDE 3 s d'talen

LITE DU CHOMAGE EN R.F.A.

erg tAFF. to Main with the same or the same of t in 18.76.74. ET 200 -Die Ser Transco A PARTIES A STATE OF THE PARTIES AND ADDRESS OF register of 4 Market Park 3 A Zu A 18-4-7-2 BOY . ALL LOS CONTRACTOR section 1 147

7F 18

Market State of the State of th

Faits et chiffres

#### Affaires

● Le groupe Maira vient d'acquerir 51 % du capital de la société M.B.C. Créée en 1976, cette entreprise française produit une ligne de mini-ordinateurs connue sous le nom d'Aleyane, Elle a réalisé, en 1980, un chiffre d'af-faires de 14.5 millions de francs. Au total, six cents systemes Aleyane ont été installés. L'Institut national de recherche agronomique (INRA) avait retenu les matériels de M.B.C., il y a deux ans, pour mettre au point des programmes expérimentaux dans le domaine agricole (gestion d'exploitation et sélection animale).

#### Agriculture

. =

> M. Barre vient d'accorder une subvention exceptionneile de 1 million de francs aux jeunes agriculteurs du Sud-Ouest lycn-nals, pour l'irrigation des terres bordant le C.D. 42 entre Lyon et Saint-Etienne. — (A.P.)

#### Automobile

 Des 2 CV Citroèn seront montées à l'usine de Rennes, pour éviter une extension du chomage technique, a annoncé la direction de l'usine où sont construites normalement des Visa et des GS. — (AFP.)

#### Cenjoneture

• Les priz de gros des produits industriels ont augmenté de 1,4 % en janvier, l'inice s'étant établi à 292,4 (base 100 en 1962). Pour les produits énergétiques à usages industriels la hausse a été de 2 % et pour les prix de gros alimentaires sur les marchés parisiens de 1,1 %.

#### Etranger

COTE-DIVOIRE

● La Côte d'Ivoire a proposé de revoir la gamme des priz de l'accord international sur le cacuo. Cet accord négocié, en novembre dernier, n'a, en fait, éte radifié que par le Ghana, parmis les pays producteurs. La Côte d'Ivoire, qui représente 23 % de la productio nmondiale, s'oppose, polyment en priva plancher la productio amondiale, s'oppose, notament, au prix plancher d'intervention fixé à 110 cents amèricains par livre, qu'elle juge insuffisant. Au cours de la réunion, qui a débuté, lundi 2 mars, à Londres, la Côte d'Ivoire a proposè la création d'un comité spécial pour la renégociation de cet accord. Celui-ci n'est applicable que est prouvé par des délégations représentant au moins 80 % de la production. — (AFP.).

#### ISRAEL

● La banque Hapoalim, de la principale centrale syndicale israéitenne H is ta d r o u l. a fait en 1980 un bénétice réel de 6395 millions de shekela (84,7 milhions de dollars), en progression de 48.3 % par rapport à 1979 (56,9 millions de dollars). Les avoirs de la banque en 1980 s'èlevaient à 128,2 milliards de she-kels (17 milliards de dollars), en augmentation — en termes réels augmentation - en termes réels de 3 milliards de dollars, par rapport à l'année précédente. La banque de la Histadrout a trois cent trente succursales en Israel et plus d'une couzaine de filiales à l'étranger, not amment aux Etats-Unis et en Amérique latine. — (AFP.)

#### Social

12, 13, mars de 10h à 17h. Contactez Wang France, Tour

Cedex, Tél.: 360 22 11... ou renvoyez le coupon réponse.

Gallieni 1, 78/80 avenue Gallieni, 93174 BAGNOLET

Aux Mines de potasse d'Al-sace, la direction a porté plainte contre le parti communiste, dont une délégation, conduite par une délégation, conduite par M. Francis Wurtz, député au

Parlement européen, a visité un puits, le 3 mars, sans en avoir obtenu l'autorisation. M. Wurtz reproche à la direction de lui interdire d'enquêter sur les condi-tions de travail il a constaté que les mineurs du puits Marie-Louise subissaient des températures de 55 degrés A quoi cette direction repond que les condi-tions de travail sont conformes aux prescriptions réglementaires.

● La caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, déclare que le règlement des prestations relatives aux dossiers en instance sera effectué d'ici à courant avril 1981. La direction précise que la société
Olivetti a appliqué les dispositions nécessaires à la résorbtion
des retards entrainés par la grève
de ses techniciens, de fin décembre à début février.

● Conflit sur u nchantier nu-cléaire dans l'Isère. — Gendarmes et gardes mobiles sont intervenus, le lundi 2 mars, sur le chantier de la centrale nucléaire de Saintde la centrale nucléaire de Saint-Maurice - Saint - Alban (Isère). Cette intervention a eu lieu en exécution de l'ordonnance de référé prise le 23 février, à la demande de l'entreprise Bouygues, par le juge des référés de Vienne. Le tribunal avait demandé que les ouvriers qui interdisaient depuis le 19 février l'accès du chantier lèvent leur piquet de grève. Le conflit porte sur les salaires, les conditions de travail et d'héber-gement des personnels qui consgement des personnels qui cons-truisent la future centrale. — (Corresp.)

Corresp.)

• Fin de la grève à la cafétéria du centre commercial de Rennes: les trente-quatre salariés protestaient contre l'obligation de travailler le dimanche et la suppression de divers avantages, du fatt du passage de la convention collective de la distribution à la convention collective de la restauration (le Monde du 25 février). Ils ont repris le travail jeudi 26 février après un accord maintenant, selon la C.F.D.T., « les acquis essentiels ». — (Corresp.) acquis essentiels a. — (Corresp.)

 RATP.: agression et grève.
 Les deux tiers du personnel du dépôt d'autobus de l'avenue Jean-Jaures à Pantin (Seine-Saint-Denis) de la R.A.T.P. se sont mis en grève le 5 mars au matin. réduisant ainsi la circulation des autobus dans le nord-est de l'aggiomeration parisienne. Cet arrêt de travail à été décide après une altereation suivie d'echange de coups, la veille au soir, à La courpeuve (Seine-Saint-Denis), entre un automobiliste et le machiniste d'un véhicule de la ligne 130, Contusionné, le conduc-teur de la R.A.T.P. a dù recevoir des soins à l'hôpital.

● Une centaine de cadres cégétistes se sont rassemblés, mardi 24 février, à Paris, à l'occasion c'une journés-témolgange de l'encadrement. M. René Le Guen, secrétaire général de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens C.G.T., à demandé l'ainterdiction de licencier les cadres de plus de cinquante ans s, invitant le ministre du travail à négocier cette proposition avec l'ensemble des organisations syndicales. Une motion a dénoncé notamment le « recentrage c'e la C.F.D.T. » et le pacte national pour l'emploi du personnel d'encadrement adopté lundi par le conseil des ministres. ■ Une centaine de cadres cégé-

● La C.F.T.C. réclame l'ouver-ture rapide de négociations sala-riales dans la fonction publique : la C.F.T.C. vient d'adresser une lettre à M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat charge de la fonction publique, pour lui deman-der d'a ouvrir sans tarder » des négociations en vue de conclure un nouvel accord salarial dans la un nouvel accord salarial dans la fonction publique. L'actuel accord, signé le 31 mars 1980 par toutes les organisations syndicales, sant la C.G.T. et la C.F.D.T., expire en effet au 1st avril 1981 et la Fédèration C.F.T.C. de ce secteur exprime dans ce texte, rendu public, sa crainte qu'en raison de l'élection présidentielle toute discussion sur un nouveau contrat ne soit « annihilée » durant le deuxième trimestre 1981.



**LMMOFFICE** 

Réuni le 27 février 1980 sous la présidence de M. Bernard Simon-Barboux, le conseil d'administration d'Immoffice a arrêté les comptes de de: profite hors exploitation courante pour 49,2 millions de frança. La conseil d'administration a décidé l'exercice 1980.

Cot exercice a été marque par deux événements:

- la réalisation de la fusion avec Drouot-Bail a porté le capital de la société à 170 millions de franca, et .; total de ses fonds propres à 139 millions de franca environ ; elle a aceru son patrimoine de location simple de 68,5 millions de franca cur re spon dant à la valeur des immeubles de Drouot-Bail;

- la levée d'option anticipée par le locataire de deux importants contrats de crédit-bail a dégagé une plus-value de cession de 49 millions de franca.

Le total des engagements su 31 décembre 1980 s'élève à 757,7 millions de francs,

Le total des engagements su partie de 5% en orédit-bail.

Le montant giobal des investissements s'est aceru de 192,9 millions de francs.

Le taux de couverture des fonds propres par les emplois locatifs et la partie indexée des emplois de crédit-bail est de 201 %.

Les recettes de la société ont atteint 98,8 millions de franca; le bé 16 fice de l'exercice s'élève à 83,4 millions de franca; il comprend Cet exercice a été marque par deux événements :

La consell d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale, qui se tiendra le 28 mai 1981, d'éta-ler sur trois ans la distribution du bunéfice exceptionnel afférent aux levées d'option anticipées de contrate de crédit-bail et de fixer le divi-dende à 26 francs par action coutre 22.50 francs l'an dernier, en progres-sion de 15.6 %. La société a poursulvi en 1968 sa politique d'invastissamente en immetables de location simple, géné-rateurs de rocettes locatives indexées. Ces dernières relaieront progressive-ment les loyers fortement indexés de premiers contrats de crédit-ball, appelés à disparaître, et assureront la protection des fon de propres contre l'érosion monétaire.

immoffice mène cette politique en assumant la construction de certains assumant la comstruction de Certains immerbles ou an les achetant avant mise en location, ce qui pèse momentanément aur les résultats d'exploitation, mais permet de dégager à terme une mailleure rentablité.

Compte tenu de profits exceptionnels sensiblement moins importants que ceux de 1980, le bénéfica prévu pour l'axercice 1981 devrait permet-tre la distribution d'un dividende au moins égal à calui de cette année.

#### « FINERGIE »

(Société en voie de constitution conformément à l'article 30 de la loi du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie).

Les groupes Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial et SOVAC ont décidé de crèer une société pour le financement de l'énergie, conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1980 et du décret du 20 janvier 1981.

Se sont associée, à la réalisation de ce projet la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Foucier de France, les Assurances Générales de France et A.G.F. », la Caisse Centrale des Mutuelles Agricoles, la France, le Groupe de Assurances Nationles «G.A.N.», le Groupe de la Mutuelle Générale Française «M.G.F. », l'Union des Assurances de Paris « U.A.P. », le Groupe Victoire « Assurances Abeille et Paix ». Catte société aura pour objet de financer par vole de crédit-ball immobiller et mobiller, ou sons forme de location simple, les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et à développer des sources d'énergie et à développer des sources d'énergie de remplacement. d'énergie de remplacement.

Les statuts de la société ont été soumia, conformément à la loi, à l'agrément des pouvoirs publica.

L'inscription sur la liste des banques à également été demandée. Des que cette inscription aura été obtenue. la société prendra la dénomination de :

Banque pour le Financement des Bonomies d'Energie « FINERGIE », au capital de 30 000 000 de francs.

Le société disposers d'un important potentiel d'opérations à financer qui lui seront apportées par ses actionnaires. Elle sers provisoirement domiciliée 19-21, rue de la Bienfaisance, PARIS-8-. d'énergie de remplacement.

# ROCHEFORTAISE S.A.

Dans une lettre qu'il vient d'adresser aux actionnaires. Pierre Maurel, président-directeur général de Rochefortaise 5.A., a donné des informations sur la marche du groupe pendant l'exercice 1989.

Dans l'ansemble des sociéés du groupe, tant en France qu'à la Réunion et à Madagascar, les chiffres d'affaires ont évolué favorablement. la Réumion et à Madaguacar, les chilfres d'affaires ont évolué favorablament.

Dans la division meuble, le chiffre d'affaires consolidé présente une progression de 27%. Si l'on fait abstraction des ventes réalisées par les Meubles de Lussac, dont nous avons pris le contrôle au cours de l'exercice, la progression s'élève à 20%. La stratégie de développement que le conseil de surveillance de la Compagnie Française du Meuble, riliale à 59% de Rochefortaise S.A. a déterminée, nous a aments à procéder à une restructuration tant sur la plan humain que sur le plan humain que sur le plan industriel et financier.

Le capital de la Compagnie Française du Meuble va être prochainament porté à 37 millions de francs dont 12 millions seront souscrits par noire société et 5 millions par Union d'Etudes et d'Investissements, filiale du Crédit Agricole. Conjointement, une émission d'obligations convertibles de 5 000 000 sera également souscrite par Union d'Etudes et d'Investissements.

A Madagaecar, les volumes traités dans nos usines de brasseries et boissons gazeuses ont progressé respectivement de 10 % et 7.5 %, maigré d'importantes difficultés d'approvisionnements que nous avons eues ac cours du deuxième semestre, dues à la crise financière que travans l'Etat malgache.

Nous croyons cepandant que, grâce aux accorde passes entre l'Etat malgache et la Fonds Monétaire International, l'économie de la coiété mère sont encore en augmentation par rapport à l'année précédente. Cependant, une partie de ceux-ci, du fait de la non-obsention de transfèrt, en raison de la crise financière, restent bloqués à Madagaecar.

Es en écont passes entre l'examelère, en raison de la crise financière, restent bloqués à Madagaecar.

aun de trausière, est raison de la crise financière, restent bloqués à Madagascar. Nous capérons néanmoins un dénouement prochain de ca pro-blème.

CADRES ET DIRIGEANTS GAGNEZ 1 HEURE PAR JOUR

Séminaire d'une journée 18/3 14/4 13/5 4/6 PASCAL BAUDRY 227-15-25 ou 766-19-20 OSIVES, 12, r. to Chazolies, PARIS-17-SATISFAIT OU REMBOURSE

#### UNIBAIL

Le conseil d'administration réuni le 3 mars 1981 a arrêté les comptes de 1980. Les chiffres significatifs comparés d'un exercice à l'autre sont les suivants, en millions de francs :

|                                                    | _              |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                    | 1979           | 1980           |
| IMMOBILISATIONS<br>NETTES                          |                |                |
| Patrimoina propre.<br>Immeubles en cré-            | 208            | 279            |
| dit-bail                                           | 474            | 497            |
| Total                                              | 574            | 778            |
| CHIFFRES<br>D'AFFAIRES H.T.<br>Recettes de crédit- |                |                |
| bail Recettes locatives. Produits financiers       | 101<br>20<br>8 | 120<br>27<br>7 |
| Total                                              | 129            | 154            |
| PRODUCTION<br>Immeubles en cré-                    |                |                |
| dit-bail                                           | 86<br>32       | 102<br>70      |
| Total                                              | 118            | 172            |
| BENEFICE NET<br>(après impôts)                     | 43             | . 20           |

Ces résultats s'entendent après 22 millions de plus-values exception-heiles provenant de cessions d'im-meubles (contre 5 millions en 1979) en crédit-hail, et 10 millions de charges non récurrentes relatives à la gestion du patrimoine (4 millions dans le précédent exercice).

#### DISTRIBUTION

Le conseil proposera à l'assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 14 avril 1981, la mise en réserves, pour distribution différée, de deux tiers des pius-values exceptionnelles et la distribution d'une somme de 44.1 millions, correspondant à un dividende un it sire global de 29.40 franca dont 0.69 franc d'impôt déjà payé au Trèsor (23.25 francs en 1979), soit une augmentation de 16.40 %.
Un rapport détaillé sur la physionomia et les comptes de l'exercice 1980 sers mis à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire.

#### COMPAGNIE INDUSTRIELLE

Le conseil d'administration, qui g'est réuni le 2 mars 1881, a décidé de proposer à une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra en principe le 4 mai prochain, de porter le capital social de 18290,000 F à 204.425,000 F par incorporation d'une somme de 68.145,000 F prâtevée sur l'écart de réévaluation. Cette augmentation serait réalisée par élévation du nominal des actions de 100 F à 150 F.

Le conseil a également approuvé les comptes de l'exercice 1980, qui seront coumis à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire le solde bénéficiaire du compte de partes et profits s'élève à 41 millions 143.461,85 F contre 37,083.706 F pour l'exercice 1979.

Il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire la distribution d'un dividende de 18,50 F par action, augmenté de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir flecal) de 9.25 F. soit une distribution totale de 27,75 F. At: titre de l'exercice précédent, il avait été distribué un dividende de 18,50 F par action, plus un avoir fiscal de 8,25 F, soit une distribution totale de 24,75 F.

### **S** FACOM

Au cours de l'exercica 1980, le chiffre d'affaires H.T. de la sociétémère a propressé de 17,7 % à 640 millions de france dont-194 millions de france dout-194 millions de france de ventres à l'exponiation, pays d'outre-mer inclus, soit une augmentation de 28 %.
Ce développement obtenu dans une conjoncture peu favorable, résulte de l'intensification de l'action commerciale et de la poursuite de la pénétration des produits nouveaux crèts depuis trois ans.
Ces résultats permettront su conseil d'administration de proposer à la prochaine assemblée ginérale une nouvelle augmentation du dividende.

dividende.

L'assemblée générale extraordinaire
que fera suite auxa à se prononcer
sur le projet de résolution ayant pour
objet la distribution d'actions gratuites aux salariés de l'entreprise
dans le cadre de l'application de la
loi 80-834 du 24 octobre 1860.

# Collegue Wang. 11, 12, 13 mars. D'ici peu, un Colloque d'Information aura lieu dans Colloque Wang. Demande d'invitation. un hôtel de la capitale. Le thème en sera: Les Systèmes d'Information Intégrés. Vous assisterez à une démonstration de l'équipement le plus apte à l'automatisation du bureau. Depuis nos systèmes de traitement de texte, les plus performants du marché, à nos ordinateurs de gestion les plus sophistiqués. Une exposition passionnante et une occasion rare de tout connaître du bureau du futur. Le Colloque Wang se tiendra à l'hôtel Hilton International de Paris, 18 avenue de Suffren, 75015 Paris, les 11, Envoyez à: Wang France, Tour Gallieni 1, 78/80 avenue Galliéni, 93174 BAGNOLET Cedex.

WANG

Rendre la monde plus efficace.

#### PRÉFECTURE DES HAUTES-ALPES

32, rue Saint-Arey - B.P. 106 - 05808 GAP Cedex - Tél. (92) 58-28-11 Direction de l'Administration Générale et de la Réglementation BURRAU FZE/HA

### AVIS D'ENQUÊTE

OBJET. - Mise à l'enquête de la demande d'avenant avec déclaration d'utilité publique, à la concession de la chute de SISTERON, présentée par ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (Service National), pour l'aménagement hydroélectrique du Buēch (affluent de la Durance), dans les départements des HAUTES-ALPES et des ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

Le public est prévenu qu'en exécution du décret n° 60-6 du 20 juin 1960 fixant la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation, et en vertu de l'arrêté interpréfectoral du 6 février 1981, il sera procédé à une enquête publique sur le projet présenté par ELECTRICITE DE FRANCE à l'appul d'une demande d'avenant avec déclaration d'utilité publique à la concession de la chute de SISTERON, pour l'aménagement des HAUTES-ALPES et des ALFES de HAUTE-PROVENCE.

Cette enquête se déroulers pendant trente jours consécutifs, du lundi 2 mars 1931 au mardi 31 mars 1931 inclus, à la Préfecture des Hautes-Alpes où le dossier pourrs être consulté de 9 b. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h., sauf les samedis, dimanches et jours fériés.

Un registre d'enquête principal sera mis à la disposition du public sur lequel chacua pourra consigner éventuellement ses observations sur les dispositions projetées et sur l'utilité publique de l'opération. Chaque personne pourra de même les adresser par écrit au Président de la Commission d'enquête, à la Préfecture des Hautes-Alpes (im Direction, 1 Bureau), qui les annexers au registre.

Pendant la même période, dans chacune des communes el-après désignées, un dossier restera également déposé, et un regiatre subsidiaire à feutilets non mobiles coté et paraphé par le Maire sera ouvert pour recevoir les observations du public aux jours et heures ci-après indiqués :

| <del></del>                                             | <del></del>                                               |                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lieu de dépôt du<br>dossier et du<br>registre d'enquête | Jours d'ouverture                                         | Heures d                          | OUVERBUSE APRES-MIDI                |
| L — HAUTES-<br>ALPES<br>MAIRIES de :<br>SERRES          | Tous les jours<br>sauf dimanches<br>et jours fériés       | de 8 h à 12 h                     | de 14 h & 17 h                      |
| TRESCLEOUX                                              | Lundi, Mercredi,<br>Vendredi<br>Mardi et Jeudi            | de 9 h à 12 h                     | de 16 h à 19 h                      |
| SALEON                                                  | Mercredi, Ven-<br>dredi et Samedi                         |                                   | de 14 h à 16 h                      |
| ANTONAVES                                               | Mercredi<br>Samedi                                        | de 9 h à 12 h                     | de 14 h à 17 h<br>de 13 h à 15 h    |
| LE RERSAC                                               | Lundi, Mercredi<br>et Vendredi                            | de 10 h à 12 h                    |                                     |
| SAINT-GENIS                                             | Landi<br>Mercredi, Vendr.                                 |                                   | de 14 h à 19 h<br>de 14 h à 18 h    |
| LAZER                                                   | . Lundi<br>Mardi et Vendredi<br>Jeudi                     | de 10 h à 12 h<br>de 9 h à 12 h   | de 14 h à 18 h                      |
| UPAIX                                                   | Du Lundi su<br>Vendredi inclus                            | de 8 h à 12 h                     | de 14 h à 18 h                      |
| MEREUIL                                                 | Lundi, Jeudi<br>et Vendredi                               |                                   | de 14 h à 16 h                      |
| LAGRAND                                                 | Mereredi, Vandr.<br>Samedi                                |                                   | de 14 h 38 à 18 h<br>de 16 h à 19 h |
| CHATRAUNEUF-<br>DE-CHABRE                               | Lundi, Mereredi<br>et Vendredi                            |                                   | de 14 h à 16 h                      |
| RIBIERS                                                 | Lundi<br>Mardi et Vendredi<br>Samedi                      | de 9 h. à 12 h<br>de 9 h. à 12 h  | 13 h 30-17 h 30<br>13 h 30-15 h 30  |
| MONTROND                                                | Lundi, Mercredi<br>et Vendredi<br>Dimanche                | de 10 h à 11 h                    | de 13 h à 15 h                      |
| EYGUIANS                                                | Lundi<br>Mercredi<br>Vepdredi                             | de 10 h à 12 h                    | 14 h 30-17 h 30<br>de 17 h à 19 h   |
| LARAGNE-<br>MONTEGLIN                                   | Lundi, Mardi,<br>Mercredi, Jeudi<br>et Vendredi<br>Samedi | de 9 h à 12 h<br>de 9 h à 13 h    | 13 h 30 à 16 h                      |
| IL — ALPES DE<br>HAUTE-<br>PROVENCE<br>SISTERON         | Lundi, Mardi,<br>Jeudi et Vendredi<br>Mercredi            | de 9 h à 11 h 30<br>de 8 h à 12 h | 14 h 30 à 17 h<br>de 14 h à 18 h    |
| MISON                                                   | Tous les jours,<br>sauf Samedi<br>et Dimanche             | de 8 h à 12 h                     | de 14 h à 18 h                      |

- La Commission d'enquête sera composée de :

Aux mêmes dates et heures, M. Edmond MELQUIOND. Commissaire-enquêteur, recevra en personne, à la Mairie de SISTERON, les observations du public.

Toute personne physique ou morule concernée pourra demander communication des conclusions motivées ci-dessus en adressant sa demande soit au Préfet des Hautes-Alpes (1º Direction, 1º Bureau), soit au Préfet des Alpes de Haute-Provence (1º Direction, 2º Bureau).

LE PREFET. Pour la Préfet, Le Sous-Préfet

# ENQUÊTE

# Pauvres de toujours et pauvres d'aujourd'hui

IV. - Des trous dans la couverture sociale

par MICHEL CASTAING

Les jeunes majeurs, sans formation et sans emploi, n'intéressent personne. Rejetés dès l'école, les enfants du quart-monde n'ont pour seule « solution » que de créer de nouvelles familles de réprouvés. Le handicap des illettrés français est insurmontable. Depuis 1978, la montée des appels de vraie détresse due en partie à des ratés de l'administration, est drama-tique (« le Monde » des 3, 4

Il était, selon l'enquête qui a été faite après sa mort, d'un caractère taciturne. Il ne demandait jamais rien à personne. Un passe-muraille. Il était arrivé à Paris en 1975. Cartes de travail et de séjonr. Il a perçu, un temps, des indemnités de chômage, puis plus rien. Il a cherché du travail, en vain, Pas d'amis, pas de relations. Il n'a pas voulu quémander. La conclerge a déquémander. La conclerge a dé-couvert son cadavre le 3 décem-bre 1930. Le mêdecin légiste lui-même a tiqué devant le corps décharné. Il était né à Dakar en 1948

« Ce qu'il y a de plus embarrassant, quand on n'est pas né riche, c'est d'être né jier. » (Vauve-nargues.) Si la montée de la pauvreté sau'e aux yeux de qui veut bien voir, il existe aussi toute une misère cachée, qui échappe jusqu'aux services sociaux. Drames du dénuement et de la solitude. qui occupent trois lignes dans les faits divers, alors qu'ils consti-tuent des pages, des plages so-Les clochards ne sont pas tous

des professeurs de philosophie, et quand on voit tel ou tel « faire quand on voit tel ou tel « l'aire les poubelles » ou consommer des boites d'aliments pour animaux quand on constate que sa voisine gave ses enfants de friandises parce qu'un paquet de bonbons vaut moins cher qu'un bifteck, quand on observe que toute cette famille de la rue Ménilmontant, à Paris (pere éboueur, en longue maladie, mère handicapée phymaladie, mère handicapée phymaladie, mere handicapee physique), se nourrit à grand-pelne une fois par jour, quand on sait que des parents ne viennent rechercher un enfant hospitalisé que trois ou quatre jours après la délivrance du bulletin de sortie, a parce que, pendant ce lemps, il nouver mierr que che music. a parte que, pendant ce temps, u mangera micuz que chez nous », il faut se convaincre qu'il ne s'agit pas là de vues sentimenta-listes de l'esprit.

On souffre encore de la faim dans la France de 1981 : ce n'est pas un hasard si le président de la République a demandé un rapport sur la pauvreté dans notre pays. Sera-t-il rendu public? Ce n'est pas une coincidence s'il existe à Bruxelles des enquê es toutes récentes sur l'indigence dans chacun des Etats membre de la Communeuté : seront-elles tenues secrètes ? Ce n'est pas for-tuitement que le préfet de Paris a constitué un agroupe d'évalua-tion des situations de détresse » dans la capitale : ses conclusions

#### 5 kilos de pommes

Il y a des surplus alimentaires en France, et l'on n'ignore pas l'aide de notre pays au tiersmonde. Mais, par exemple, le Secours populaire français lui-même a été surpris en organisant, en novembre dernier, à Lille, une distribution de pommes : un milller de personnes ont fai; la queue, dans le froid, pour rece-voir chacune cinq kilos de fruits. « On se serait cru pendant la guerre », dit un responsable. De mème, les vestiaires paroissiaux sont pris d'assaut quand sont faites des donations de vêtements

L'O.C.D.E. avait fixé, en 1979, le seuil de la pauvreté à 24 francs par jour et par personne. Dans une étude qu'il vient de réaliser, portant sur deux cent quarante-trois cas sociaux, le Secours ca-tholique fait apparaître que quatre familles sur cinq ont un revenu égal ou inférieur à 25 francs par jour et par per-sonne. A la caisse d'allocations familiales de Roubaix, on recense douze mille enfan's issus de fa-milles dont le quotient familial imposable était, en 1979, égal ou inférieur à 12 francs par jour et

par personne. La crise économique a plongé des centaines de millers de mé-nages dans l'endettement et la pure et simple assistance. Un élément significatif : les loyers impayés. La fédération du Nord du Secours populaire français inclique qu'en novembre 1980 on comptablisait, dans le patrimoine H.L.M. de la communauté urbaine de Lille sent mille deux cont enles de Lille, sept mille deux cent selze retards de paiement — sur seize mille logements, soit 45,1 %— allant d'un mois à six mois et plus. La dette totale s'élevait à 12 millions de francs.

Des « bayures », des trous dans la couverture sociale, on en note un peu partout, causés par des conceptions hureaucratiques ou par des considérations budgétaires. Deux exemples: la troisième section du bureau d'adde sociale (troisième arrondissement de Paris) répond pratiquement toujours aux chômeurs: « Le BAS ne peut intervenir auprès des travailleurs privés d'emplo, et il appartient aux intéressés de se présenter à l'Agence nationale pour l'emploi. 9 Dans l'Avesnois, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a réduit de La panoplie des allocations (voir ci-dessous) peut paraître impressionnante, com me peut sembler colossal l'effort social de la nation : 550 milliards de francs en 1978, financés aux trois quarts par les assurés et les employeurs. Chaque municipalité, quelle que soit sa tendance politique, consa-cre un budget à ses administrés les plus défavorisés : un demi-

«LE MÊME STATUT QUE LE CLOCHARD...»

milliard de francs pour la seule Ville de Paris.

Au hasard de ce tour de France de la pauvreté, on a relevé des entreprises spécifiques : à Epinal, le centre communal d'action sociale assure aux personnes âgées un revenu minimum égal à 70 % du SMIC avec un service « S.O.S. dépannage » à domicile. A Villeurbanne, où l'aide légale a été portée de 14 millions de francs en 1977 à 18 millions de francs en 1981, une allocation est

çons, âgés de vingt et un ans

à vingt-six ans, réunis ce soir-là à Paris. Ils pourraient être

poètes, danseurs, comédiens,

peintres ou écrivains : show-

businesa excepté, le sort maté-

riel fait aux jeunes est le même

dans tous les domaines de l'art.

Emmanuel, Philippe, Domini-

que, Samuel, François et Jean-

Philippe sortent tous d'un conser-

valoire de province. Ils ont la

lièvre de la création dans l'ême.

du talent au bout des doigts et

le jazz dans le sang. - Il y a, explique Dominique, une ving-

taine de stars du jazz français

qui monopolisent tout. Et, à

Paris, il n'y a que quetre boîtes

où le musicien pulsee vraiment

s'exprimer. Ailleurs, c'est de la

Dans les cabarets de Mont-

martre, on leur offre royslement 120 francs par soirée (de 21 heu-

res à 2 heures du matin), soit

guère plus que le tarif horaire

certains d'entre eux font aussi

la manche, comme de vulgaires

Seul des six, François a, pour l'instant, un revenu réguller : le SMIC. Il est réceptionniste

dans un hôtel, le nult. « Ça me

permet de composer», dît-il.

Et les autres? Leurs parents

quand ceux-ci le peuvent,

assure le quotidien pour un

temps, des petits boulots éphé-mères (téléphoniste, placeur en

assurances, • extra • dans un

Un service de repas à domicile a été créé pour les grands han-

A Lyon, le bureau d'aide sociale,

aux habitants les plus démunis :

cipalité a affecté, en 1981, un crédit de 4 453 500 francs, auquel

s'ajoutent des «aides exception-selles» (2 000 en 1980), permet-tant notamment de régier des

Un Efaf pingre

Mals si, globalement, l'effort social semble financièrement imposant. le secours, élagué par toute une série de dispositions

réglementaires, paraît mino ramené au niveau de l'individu

ainsi, à Paris, les sections du

bureau d'alde sociale ne versent pas loujours le minimum garanti de 850 francs par mois prévi par le conseil municipal pour les

emmes seules sans enfant, les

chômeurs non indemnisés et les étudiants. Et peut-or vivre, dans

la capitale, avec 850 francs par mois?... Dans le même temps, un

congé parental de 1 200 france par mois est accordé. à Paris, sans conditions de ressources — et celles-ci, pour d'autres cas, sont d'allieurs draconiennes, —

ce qui est une anomalie. Des « bavures », des trous

loyers en retard.

dispose d'un budget de 60 millions de francs et qui

gratteure de guitare.

milliard de francs pour la seule 300 F à 400 F le montant de Ville de Paris. l'aide sociale à l'enfance en

entreprises spécifiques : à Epinal, le centre communal d'action sociale assure aux personnes âgées un revenu minimum égal à 70 % du SMIC avec un service «S.O.S. dépannage» à domicile. A Villeurbanne, où l'aide légale a été portée de 14 millions de francs en 1977 à 18 millions de francs en 1971 à 18 millions de francs en 1981, une allocation est versée aux chômeurs qui sont arrivés en fin d'indemnisation : 120 francs tous les quinze jours pour une personne settle, pur sociales, il y a des cublis injuspour une personne settle, qui gagne 2 800 F par mois (ce 100 francs par enfant à charge. a Nous avons vocation d'aider

rare, de collaborer à une émis-

sion de France - Musique ou

de France - Culture, de monter

un spectacle pour enfants ou

· En France, dit encore Domi-

nique, le musicien de Jazz a le même statut que le clochard du

pont de la Concorde. - Tout est

dit dans cette phrase : pas de

ressources régulières, pas de

couverture sociale pour la plu-

pert, et la considération qu'on

accorde généralement aux sal-

timbanques, ils ont pourtant tous

sées et ils vivent corps et âme

laur vocation. Cetta sociáté vou-

drait-elle les décourager ou

considérerait-elle toulours, avec

Théocrite, que « la pauvreté est

« Prenez l'exemple de la SACEM (Société des auteurs,

compositeurs et éditeurs de mu-

sique), dit Philippe. J'y cotise

autant qu'un Aznavour, pour tou-

cher des droits un an el demi

après la sortle d'un enregistrement. Il peut attendre. Moi pas. » Aujourd'hui, les mécè-

nes ne courent plus les rues de la culture et, du reste, François, Dominique, Samuel et les autres réclament beaucoup

qu'une pure et simple assis-

tance. S'ils rejettent le système, comme le dit l'un d'entre eux

c'est dans la mesure où le système ne les intègre pas. Révoltés ? Pas vraiment, sinon au

travers de la musique. Mais mar-

ginalisés par la torce des choses,

l'aiguillon des arts > ?

d'accompagner des chanteurs...

Rouge, des Petits Frères des pauvres, de l'Armée du Salut, etc., qui accomplissent une œuvre généreuse et efficace, mais aussi des millions de donateurs appartenant souvent à des classes sociales modestes.

sociales modestes.

Pour ne citer que le Secours catholique (1: et le Secours catholique (1: et le Secours populaire français, le premier comptait, au 31 décembre 1980, 984 132 adhérents et avait, en 1979, un budget de 208,9 millions de francs, tandis que le second recensait, au 21 janvier dernier, 501 612 particuliers et 17 584 collectivités locales, avec un budget approchant, cette a n'née, les 50 millions de francs. Le « chêque de la bonne conscience », comme de la borne conscience », comme on l'instrue parfois? C'est vite dit. Il est tiré, en tout cas, sur ost. Il est the en tout eas, sur la banque du cœur et il a permis, entre mille actions nationales et internationales, d'envoyer, l'an dernier, vingt-deux mille « enfants de la misère » en vacances, sons l'égide du Secours populaire

#### Tendre la main

Tacher de faire en sorte que les indi-idus qu'ils aident se prennent aussi en charge et éviter de tomber ainsi dans le seul assistanat, c'est la diffiche mission des services sociaux et des services sociaux et des services sociaux et des organisations humanitaires face à la montée de la pauvreté. Une mission qui est parfois entachés par des rivalités de clocher. Mais des groupes sociaux entiers ont, avec la récession, basculé hors de la société de consomma-

nois de la societa de consumma-tion, donnée il y a peu de temps encore comme modèle, et il convient de tendre la main. Le rapport Cheix préconiserait, notamment. la création d'un fonds national de solidarité, qui se ra it alimenté par diverses sources de financement. On peut penser, par exemple, à une taxe sur les jeux, bien qu'une ponc-tion sur le pari tierré serait doublement mal accueillie en cette période électorale. La solidarité nationale doit bien, en tout cas, s'exercer et l'idée fait son chemin que les fonctionnaires devraient acquitter, sous certaines conditions, une cotisation de chômage. Après tout, un céliba-taire ou un divorce verse bien une allocation de veuvage.

me allocation de veuvage.

Mais c'est aussi toute une
autre politique économique et
sociale qui doit être mise en
route, à moins que l'on souhaite
se contenter d'indemniser un
flot toujours grandissant de chòmeurs — coût : 35 milliands de meurs — coût : 35 milliards de francs en 1980 — et créer de toutes pièces une société d'assistés et, qui plus est, de jeunes assistès. « On ne bâtit pas une famille avec des allocations et des secours », dit M. Vanhoutte, directeur d'un foyer d'hèbergement parisien.
Une politique empreinte aussi

mortié du peuple de Dieu ignore dans quel état d'injustice et de pauvrelé vit l'autre moitiés, a dit Mgr Jean Rodhain, fonda-teur du Secours catholique. Témoin cette réflexion d'un très haut fonctionnaire, dont les déci-sions influencent la vie quotidienne de millions de Français « Quot, rous faites une enquête sur la pauvreté en France? Mais vous n'étes jamais allé dans le tiers-monde, alors? » C'est vraiment le mot de la fin.

(1) Si l'on a cité, dans cette série d'articles, le Secours catholique plus souvent que d'autres organisations, c'est parce qu'il a été le premier à jeter un cri d'alarme, l'an dernier, sur la montée de la pauvreté su France et qu'il possède des études et des statistiques précises.

deux) et élève seule un enfant de plus de trois ans, n'a droit à aucune allocation, sauf, éven-tuellement, l'allocation de loge-

Les organisations humanitaires Les organisations humanitaires premient régulièrement le relais d'un Etat qu'on croît Providence et qui se révèle souvent un Etat pingre. Aussi faut-il tordre un peu le cou à cette image de marque du Français individualiste, le béret de l'indifférence sur la tête et la baguette du chacun pour soi sous le bras. Si la bonté n'est peut-être pas la vertu la mieux partagée il evitée. acquis, dans des résidences et acquis, dans des residences et dans des immeubles anciens, deux mille lits gratuits pour les personnes agées, a multiplié par quatre, depuis 1977, les « secours exceptionnels > : distribution de repas, de vétements, de combus-tibles, etc. A Besançon, un « minimum social » est garanti vertu la mieux partagée, il existe non seulement tous ces militants d'Aide à toute d'êt resse, du Secours populaire français, du Secours catholique, de la Croixcontribution est portée à 95 % pour une femme seule avec un enfant et à 111,5 % pour un couple de personnes âgées. Pour ce a minimum social », la muni-



Tables to talement escamotables
9 b à 18 b. Tél.: 372-40-91.
Métro Nation et R.C.R.
Vente directe par le fabricant à
partir de 1970 F
Documentation LMD contre 18 F
remboursables à la commande.

destination dans le désert de L'Oraefi circuits sportifs, camping ou refuge, marche quotidienne. 2 semaines Paris/Paris 5 🌂 6.200 F ALANT'S TOURS 296 59 78 7. rue Molière 7.5001 Paris

(Publicité)

A.T.F.

### APPAREILS THERMIQUES FONCTIONNELS

A la suite de sa mise en réglement judicaire, la Société VERNON S.A., dont l'usine principale de production est située à Bornel (Olse), vient d'être prise en gérance libre par la société A.T.F. VERNON est spécialisée dans la fabrication de séchoirs rotatifs et A.T.F. S. A., dans celle des chaudières industrielles à déchets et des mini-centrales à énergie douce.

A.T.F. (dont le siège est à Paris), exporte plus de 80 % de sa

La réunion de ces activités complémentaires permettra désormais une production d'ensemble plus homogène et lavorisera le développement des énergies douces tant en France qu'à l'étranger.

هكذا من الأصل

SMARCHES

1. 1. 

The Park

Demier cours

Errigation Fraid

961971 5183 49

160 33 167 **38** 

244 52

226 59 236 33

430 44 202 54

257 21

196 57 294 44

424 30 290 95

123 47 296 16

152, 28

SICAY

4/3

72 50 Actions ellectives

Drouge France ... Drouge feverales.

Occos-investion.
Energia ...
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Cocia.
Epergia-Valer
Epergia-Valer
Euro-Cociasino
Francia Privide
Fonciar Investion.
Francia-Garantia
Francia-Garantia
Francia-Cocia.

Intervalents India: levest. St-Hanni-Laffrer-France Laffrer-France Laffrer-France Laffrer-France Laffrer-France Laffrer-Tokyo Livest partefuelle Mati-Obligations Muleiandonent Model Investiss, Mati-Lafer

129 Agams 57 30 57 30 Akel 170 10 170 10 ALT.O.

270

185 369 47

\*\*\*\* 0 29

107 19 90

....

7 80 6

174 90

.... 89 50

286 270 286 20 .... 6 80 240 240 38 50 ....

Rechat net

153 06 160 36

233 43 186 12

170 88 265 51

169 57 591 24

216 36 225 61

314 07 385 17 137 54

250 50 228 94

321 50

281 09

146 82 405 06

439 99 319 68

Comu Prác.

605 E11 341 50 ....

44 90 41010

41 60

45 129

176

178 29 20

270 106 19.70



# rd'hui

Fetits Frères des les l'Armée du Salut, et capplissent une cur litons de donneur aux souvent à des classes de citer pue le correction de comme de citer pue le correction de citer pue le ci modestes.

ne citer que le Seonne citer que le Seonne e citer que le Seonne le (1) et le Seonne le (1) et le Seonne le (1) et le Seconne de companier le seonne de companier de conscience » companier de conscience » companier de conscience » companier de conscience » companier de companier de conscience » companier de conscience » companier de companier d

fendre la main

lendre la main

er de faire en sorte pe
iridus qu'ils a ident a
at aussi en charge et en
tomber ainsi dans le m
nat. c'est la difficie m
a services sortaux et te
ations humanitaires la
contée de la pauvreià le
i qui est parfois entarité
es rivalités de consomme
es la societé de consomme
connée il y a per le lem
connée il y a per le lem
connée il y a per le lem
apport Cheix préconsen
ment, la création en
mational de solidation et
il alimenté par inter
il alimenté par inter
il pair lexemple, a une m
se lectorale. La social
air de l'inancement. On pu
par lexemple, a une m
e électorale. La social
air de l'inancement en
e électorale. La social
air que les consomme
lemf adquittes solidation en
lemf adquittes solidation
lemf adquittes solidati ege. Après tout, un de cou un diverse tente re thoration of Williams ೬ ೮೬≰ ತಿಡಿತ:

politique el morrique e qui dout en ma : à moins que l'in sum ontenuer d'un impart

oursurs grand agent agents s - colt : 05 miletes s en 1980 - et attent

s priore time south of the party purposes of the party of the party purposes of the part partition.

u pointing to controlling and point gives do controlling to the property of the pr ps: wien. FIN A TOP A TOP TO THE WAR TO THE WAR

S FONCTIONNELS

LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS** 5 MARS

# Bien disposé

La reprise des cours des valeurs françaises qu'on observe depuis le dé-but de la semaine et qui avait connu une pause mercredi, s'est poursuivie jeudi, l'indice progressant de 0,5 %. Comme au cours des séances pré-cédentes, les opérateurs ont tenu compte des situations particulières et des nouvelles en provenance des so-ciétés. Ainsi la Française de raffi-nage, dont le dividende est maintenu

celes. Auns la trançaise de rajjinage, dont le dividende est maintenu (voir ci-contre) en dépit des disficultés qu'a rencontrées la société en 1980, a monté de plus de 7 %. De même la Française des pétroles a réagi savorablement à l'augmentation de 20 % annoncée sur son coupon.

Mais, par aisseurs, le -ramassage « discret que de mystérieux acheteurs effectuent depuis un certain temps, a continué : cette fois-ci, c'est la Financière de Suez qui a été dans le collimateur.

Quelques baisses, néanmoins, sur SAGEM (- 3,9 %), Sacilor, SEB.

Ce regain relatif de fermeté a un peu surpris. Peut-être le sondage de Paris-Machqui donne 52 % des voix à M. Giscard d'Estaing, a-t-il eu quelque effet. D'une manière générale, on a l'impression que la Bourse de Paris tablant sur la victoire du président actuel on ait déjà « enjambé » l'échénce de mars pour préparer l' « après-élection ».

Aux valeurs étrangères, les améri-

pare l'après-election.

Aux valeurs étrangères, les américaines qui avaient fléchi la veille sur
la chute de Wall Street, se sont redressées grâce à la reprise de la
Bourse de New-York et au léger re-

tiourse de New-York et au leger re-dressement du dollar. Sur le marché de l'or, la poursuite du repli du cours de l'once sur les marchés étrangers (457 dollars contre 466,75 dollars) a fait baisser le lingot de 2045 F à 83 150 F. Il est à noter que la parité du métal ressort en dollar à 515 dollars l'once sur la place de Paris, ce qui porte la place de Paris, ce qui porte la «prime» du métal à 13 % au-dessus du cours de Londres (un record), et le napoléon de 4,70 F à 865,20 F. Le 4 1/2 % et le 7 % out flèchi.

**BOURSE DE PARIS** 

qar bour

Cours préc.

**VALEURS** 

Enargoe de France . France Victoire . . . France I.A.P.D. . . . .

A.G.F. (Stá Cent.) . . 770 Ass. Groups Paris-Vis 2000

% da

29-60 1 282

770

295 145 744

**VALEURS** 

SPEG ......

S.P.C.E.
U.A.P.
Actibusis
— {ablig.cons.}
Alsocieum Dunque
Benque Harvet
Bqua. Nat. Peris
B.O.L.C.
(U) B. Scelb Dep.
Bannon Worms

Bengus Worms ....

Che Crédit Univ. ...

CAME....

Crédit Lyonnais ... Electro-Banque ....

Caredo, Gelea, Incl.

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

FRANÇAISE DES PÉTROLES. - Le résultat net de l'exercice non conrestabilità pour la maison mère seule, s'établit à 993 millions de francs en 1980 contre 971 millions de francs en 1979. Le dividende net est porté à 18 F contre 15 F en 1979 et 10 F en 1978.

Les tonnages de brut commercialisés par le groupe TOTAL ont été de 63 millions de tonnes contre 70 millions de tonnes. Le bénéfice sur stocks, dit « effet de stocks », par suite de la hausse des prix, peut être estimé à 800 millions de francs. COMPAGNIE FRANÇAISE DE RAF-FINAGE - Le résultat net s'établit, pour 1980, à 96,7 millions de francs contre 187,44 millions de francs en 1979. Le dividende net est maintenn à 12 F (18 F avec l'avoir fiscal).

l'avoir fiscal).

Le tonnage vendu par la Compagnie a diminué de 5,2 % en 1980 à 29 millions de tonnes, le chiffre d'affaires augmentant de 44,9 % à 35,8 milliards de francs. Les facteurs entralmant la dégradation des résultats observés au premier semestre 1980 se sont maiatenns et aggravés au cours du second semestre. Les hausses des coûts d'approvisionnement n'on été répercutés que tardivement et d'une manière insuffisante dans les prix de vente des produits taxés. De ce fait, le résultat brut, bors effet de stocks », avant amortissements, provisions et impôts, est déficitaire de 805 millions de france. Compte tenu de l' effet de stocks », avant amortissements, provisions et impôts, est déficitaire de 805 millions de france. Compte tenu de l' effet de stocks », dont la contrepartie est un besoin de financement équivalent pour la reconstitution de ces stocks aux nouveaux prix, le résultat brut comptable a été bénéficiaire de 2,3 milliards de francs contre 3,2 milliards de francs en 1979, ammée où le résultat brut, avant « effet de stocks », était positif à hauteur de 103 milliards de francs en ceffet de stocks », était positif à hauteur de 103 milliards de francs en ma effet de stocks », était positif à hauteur de 1,02 milliard de francs, avec un « effet de stocks » de 2,2 milliards de francs.

| INDICES QUOTIDIENS<br>(INSEE, base 160: 31 déc.1988)                       |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| 3 mars 4                                                                   | Mars     |  |  |  |
| Valeura françaises 98,3 9 Valeura étrangères 104,5 10                      | 13,3     |  |  |  |
| C" DES AGENTS DE CHAN<br>(Base 100: 29 dec. 1961)<br>Indice général 110 11 | GE<br>IN |  |  |  |
| TAUX DU MARCHÉ MONET                                                       | AIRE     |  |  |  |

COURS DU DOLLAR A TOKYO

345 351 144 149 285 50 312 19 19 80

5 MARS

**VALEURS** 

# **NEW-YORK**

#### Reprise

La Bourse de New-York a enregistré une reprise mercredi 4 mars après son vif recul de la veille, l'indice Dow Jones gagnant 5,42 points (il en avait perdu 12 mardi 3 mars).

Cette reprise a été acquise en dépit des ventes bénéficiaires qui se poutsuivent, comme il est naturel, à la suite d'une ausse des cours qui s'était poursuivie pen dant sept séances.

C'est le compartiment des valeurs de sidérurgie qui a été à l'origine du raffer-missment de Wall Street : U.S. Steel s'inscrit au plus haut depuis deux ans, et de gros achats se soot portés néanmoins sur Bethleem Steel. Les opérateurs ont estimé que les producteurs d'acier vont bénéficier de la forte relance du programme de construction navale pour la flotte de guerre et des allégements fiscaux promis par le président Reagan qui vont favoriser les intertitements

D'une façon générale, les investisseurs rennent au sérieux le programme prési-entiel et la ténacité avec laquelle il est

| VALEURS                         | Cours<br>3 mprs  | Cours.<br>4 mars |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Alcos<br>A.T.T.                 | 33 1/4<br>50 3/4 | 34 7/8<br>51     |
| Society<br>Cheen Manhettan Bank | 35<br>47 5/B     | 34 1/2<br>48     |
| De Pont de Nemours              | 473/4            | 481/2            |
| Eastman Kodek                   | 773/4<br>713/4   | 78<br>713/8      |
| Ford                            | 20 1/4<br>65 3/8 | 20 1/4<br>85 1/2 |
| General Foods                   | 33<br>487/8      | 33 1/4<br>49 1/8 |
| Goodyear                        | 185/8<br>621/2   | 187/8<br>617/8   |
| LT.T.                           | 29 1/4<br>24     | 29 1/8<br>24 3/4 |
| Mobil Cill                      | 67 3/8<br>49 5/8 | 863/4<br>491/4   |
| Schlumberger                    | 107 5/8          | 107 1/4          |
| Texaco                          | 39 1/2<br>24 1/4 | 38 3/4<br>25 3/4 |
| Union Carbide                   | 57 1/2<br>29 7/8 | 583/4<br>31 1/8  |
| Westinghouse                    | 28 3/8<br>65 5/8 | 28 5/B<br>55 1/4 |
| DROITS DE SOU                   | SCRIP            | TON              |
| VALEURS                         | مكالم            | Demiers          |

COMPTANT

VALEURS

(MI SOFIP...

Food. Lyanneise ...
Iramob. Manteille ...
Leave ...
Simin ...
Cogli ...
Foodin ...
G. Fin. Coest. ...

(Actions et perts)

1 dollar (en yens) ... 288,85 288,48 C. F. et Immob. c. 50 ... 1 p. 4 15,58

245 20 250 307 300 302 302

215 294 10

Française Sacr.
Borie - Veniculas - Borie - Canto. Bernard - Carebasti - Carebasti - Cochery - Drag. Yrav. Peb. - Fougarolle - Gols Tota: da l'Est - Martine

Sainsapt et Brica Savoisience SMAC Acideniid

| VALEURS                               | Cours<br>préc. | Demier<br>cture  | VALEURS                         | Cours<br>préc.  | Demier<br>cours | VALEURS                                   |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| (LJ) Dáv. R. Hard                     | 134 90         |                  | Ratter-For, G.S.P               |                 |                 | Algemene Sank                             |
| Bectto Financ                         | 325            | 325              | Research Indust                 |                 | 150             | Am. Petrolice                             |
| (M) Er Particip                       | 80<br>83 50    | 82 10            | Setters                         | 118             | 120             | Arbed                                     |
| Fin. Bretagne<br>Fin. Incl. Gaz Essex | 753<br>753     | 750              | Sci                             | 67 20<br>135 70 | 68 30<br>137 15 | Ammonto Mines                             |
| Fin, Sensile Mach.                    | 108            | 108              | Speichim                        | 181             | 176             | Boo Pop Espenal<br>B. N. Mexique          |
| Fig. et Mar. Part                     | 94 50          |                  | Testes Asquites                 | 125             |                 | B. Réal Internet                          |
| Figure (LS)                           | 526<br>360     | 525<br>380       | Trailor                         | 335             | 335             | Barlow Rend                               |
| Labon et Ce                           | 108 50         |                  | Viet                            | 49 20           | 51 90           | Bell Canada                               |
| Cie Marocone                          | 27             | 27 90            | Az Ca Loire<br>Ent. Games Fritz | 44 80<br>185    | 45.50<br>165    | (Byvoor                                   |
| OPS Paribus                           | 127            | 126 50           | Indust Maritims                 | 310             | 310             | Boweter                                   |
| Paris-Orleans                         | 115 10         |                  | Mag. Gin, Paris                 | 1               | 200             | British Petroleum<br>Br. Lambert (G.R.L.) |
| Part, Fin. Gast, Im<br>Placem, Inter  | 280<br>107 50  | 264 50<br>107 50 | Carcie de Monaco                | 86              | 80              | Caland Holdings                           |
| Providence S.A                        | 355            | 350              | East de Vichy                   | 1035            | 1075 d          | Canadian Pacific                          |
| Rosario (Fin)                         | 162 10         |                  | Victy (Fermiles)                | 305             |                 | Cockerid-Ougrée                           |
| Sente-Fé                              | 77             |                  | Versi                           | 480             | 485             | Comince                                   |
| Softa                                 | 130            | 128 50           | Aussecht-Ray Darbiny S.A        | 37<br>31 50     | 37              | Commerciank                               |
| Cambodge                              | 175            | 175              | Didot-Botto                     |                 | 379             | Countsulds                                |
| Clause                                | 395<br>171 50  | 390<br>176       | imp. G. Lang                    |                 | 12 60           | Dert. and Kreft                           |
| Madeo. Agr. Inc.                      | 25 50          | 1 26             | La Riste ,                      |                 | 26 40a          | De Sees (port.)<br>Dow Chemical           |
| Padang                                | 330            | 330              | Rochette-Carps                  | 26 70           | 30 20           | Dresdner Bank                             |
| Saljea du Mildi                       | 312            | J10              | A. Thery-Signard                |                 | 60              | Est-Asistique                             |
| Allobroge                             | 300<br>217     | 293              | Bon-Marché                      | 120             | 120<br>1081     | Fernmes d'Asi,                            |
| Rangenia                              | 345            | 345              | Frac                            | 254             | 250             | Finational                                |
| Bospram                               | 747            | 750              | Mars. Madagasc                  | 47              | 48 90           | Finsider                                  |
| Code                                  | 970            | 940              | Maurel es Prom                  | 29 80           | 33 50           | Foesco                                    |
| [M] Chambourcy Cotradel               | 463<br>880     | 686              | Optorg                          | 166<br>301      | 168<br>301      | Gerant                                    |
| Economets Centr.                      | 588            | 560              | Uniprix                         | 55 10           |                 | Gerant                                    |
| foergre                               | 951            |                  | Europ Accumul                   | 174             | 179             | Goodynar                                  |
| Guromarché<br>From PRenard            | 815<br>499     | 805              | Fin. place CPB                  | 140             | 139 50          | Grace and Co                              |
| Ginimie Siezait                       | 419 BD         | 479 o<br>412     | Intertechnique                  | 1120<br>146     | 7100<br>150     | Gelf OR Canada                            |
| Generalis                             | 205            | 198              | Merin-Gerin                     |                 | 325             | Herteboart                                |
| Goulet-Turpin                         | 201            | 209              | Mors                            | 154             | 150             | Honeywell Inc                             |
| Gds Moul, Corbeil<br>Gds Moul, Paris  | 135<br>312     | 132 10<br>311    | Piles Wonder                    | 22150           |                 | Hoogovess                                 |
| Nicolas                               | 487            | 490              | Radiologia                      | 1003            | 98<br>3000      | L.C. Industries                           |
| Piper-Heistsieck                      | 275 50         | 278              | Sim                             | 1310            | 1320            | fot Min. Chem                             |
| Promodès                              | 962<br>1349    | 965<br>1380      | Seera                           | 750             | 740             | Kubota                                    |
| Rochefortaine                         | 196 90         | 190              | Unide                           | 100             | 100             | Letonia                                   |
| Requestor:                            | 585            | 597              | Carpeori S.A                    | 89<br>228 50    | 85 50<br>229    | Macroscopoco                              |
| Taittinger                            | 375            | 375              | Gueuenon (F. de)                | 40              | 223             | Marka-Speacer                             |
| Unipol                                | 119<br>840     | 117 50<br>840    | Profilés Tubes Es               | 15 20           | 16 80           | Monado                                    |
| Bras. et Glac. Ind.                   | 615            | 612              | Transital                       | 54 50           | 54 90           | Net. Nederlanden                          |
| Dist. Indicatine                      | 405            | 420              | Vincent-Bourget                 | 21 50<br>310    | 21<br>316       | Moranda                                   |
| Ricpits Can                           | 124 90         |                  | Kinta                           | 321             | 320             | Of-stri                                   |
| Saint-Raphali                         | 101 20<br>475  | 101 10<br>460    | Acresso G                       | 1090            |                 | Peldiced Holding                          |
| Union Brasseries                      | 9/5<br>65 10   | 46U<br>64        | Bi-Antagez                      | 336             | 332             | Petrofica Capada                          |
| Française Sucr                        | 550            | 552              | Hydron St-Denis                 | 146<br>340      |                 | Phone: Assuranc                           |
| Equip. Véhicules                      | 25<br>430      | 25 20            | Carbone-Lorraine                | 340<br>65       | 328 (<br>65.50  | Picelli                                   |
| Borie                                 | 286            | 267              | Delatande S.A                   |                 |                 | President Staye                           |
|                                       |                |                  |                                 |                 |                 |                                           |

267 Delafande S.A.
268 Finstera ...
224 30 Professor ...
225 Service ...
285 Gereiot ...
185 10 Gereiot ...

296 | Loostel | Loostel | 296 | Lyon-Alessand | 550 | 6. Magaant | 40 | MIC | 136 50 | O.F.P.-Osen. F. Paris

O.F.P.-Open. F. Paris.
Publicie
Selter
Sellier-Leblane
Westerman S.A.

Brass. de Marco

46 161

223 42

136 38 170

....

138 126 50 70 ... 362 356 106 20 105 50 180 176 92 50 93 90

21 50 310 321 1080 336 146 340 65 185 50 64 50 188 302 77 50 122 80 63 50 286 3 50 Olivets
Peldroed Holding ...
Petrolina Carada ... 332 Petroficar Caradia
Prizze Inc.
Prizze Inc.
Provident Starya.
Provident Starya.
Provident Starya.
Provident Starya.
Robeco
Shell fr. (port.)
S.K.F. Aktioholog
Sparty Rand
Stard Cy of Cin.
Sulfantain
Sulfa, Alkametous
Tannago 328 65 50 168 72 60 168 305 78 80

120 10 .... 282 273 145 .... 87 45 89 5 121 20 .... 245 246 30 .... 141 50 .... Monadia invention.
Natio. Inter.
Natio. Inter.
Natio. Inter.
Natio. Inter.
Natio. Inter.
Dilama
Obliana
Obliana
Obliana
Obliana
Hothechild Expunt.
Silver. Mobilities
Silver. Mobilities 141 50 .... 363 50 350 136 138 132 137 19 18 55 Silection Renders. Silect. Vol. Franç. HORS-COTE Estrepote
Sicomer
Sofibus
Rodesco 166 179 221 Autres valeurs hors cote Alser

Alser

Collucions de Pin

Collucions de Pin

Collucions de Pin

Collucions

La Mare

Métallurgique Minibra

Collecia

221

195

Procupin

Salu, Marillon Corv. 80 164 14 50o 410

Compte tanu de la brièveté du délai qui nous est imparti pour publier la cote complète dans nos demières éditions, des erreurs pauvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans la première édition.

# MARCHÉ A TERME

| Cartion, Burky | 327 | 326 | 1/47 | Centrest | 105 | ... | 1/47 | Champex | 130 | ... | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 | 1/47 | 50 |

La Chambre syndicale a décidé, à tître exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la cotation des valeurs ayant été l'objet de transactions entre 14 h 15 et 14 h 30. Pour cette raison, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude des derniers cours de l'après-midi.

| Compan-<br>sation                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prácád.<br>ciôture                                                                                                                                       | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dernier<br>cours                                                                                                             | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compar                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prácád.<br>clôtura                                                                                                                                                                    | Premier<br>cours                                                                                                                                                                          | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Précéd.<br>clôture                                                                                                   | Preside<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prácéd.<br>ciótuse                                                                                                                                                                    | Premier<br>court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domini<br>cours                                                         | Compt.<br>premier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compan-<br>sation                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Précéd.<br>cióbure                                                                                                                                                                               | Promise<br>COURS                                                                                                                                                                                                                        | Denier<br>CONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1030<br>1000<br>1720<br>300<br>1330<br>39<br>189<br>185<br>9<br>115<br>127<br>181<br>168<br>880<br>415 | A.5 % 1973 C.A.E. 3% Afrique Occ. African Oc | 484 500 114 50 373 1275 123 120 10 310 1165 50 127 50 447 515 1165 50 127 50 166 123 1775 1166 123 1775 1166 123 1775 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 | 3081<br>498<br>496<br>118<br>377<br>128 20<br>276<br>123 80<br>623<br>878<br>123 80<br>623<br>878<br>159 20<br>105 50<br>124 90<br>124 90<br>124 90<br>1323<br>36 70<br>1019<br>115<br>123<br>1019<br>115<br>123<br>1019<br>115<br>123<br>1019<br>115<br>123<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019<br>1019 | 276 125 126 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129                                                                  | 2383<br>3067<br>486<br>118<br>496<br>118<br>575<br>128 20<br>271<br>125<br>518<br>863<br>107<br>279 40<br>440 10<br>511<br>680<br>1007<br>1750<br>880<br>1007<br>1750<br>880<br>11007<br>1750<br>880<br>11007<br>1750<br>880<br>11007<br>1750<br>880<br>11007<br>1116<br>1100<br>890<br>1116<br>1100<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>1116<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890<br>890 | 240<br>130<br>245<br>335<br>475<br>520<br>255<br>43<br>220<br>210<br>547<br>220<br>210<br>547<br>220<br>210<br>547<br>220<br>210<br>547<br>220<br>210<br>447<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147 | E.J. Lefebere E. Sann-Dear E. Petroles — (obl. cores) Frence (alfe Frence (alfe Frence (alfe Frence (alfe Gentroles (alfe) Gentroles (a | 259<br>158<br>148 50<br>45 60<br>222<br>205<br>53 80<br>108<br>232<br>140<br>177<br>449<br>420<br>384<br>75 10<br>139 80<br>157<br>113<br>42 40<br>410<br>283 50<br>294<br>410<br>553 | 560<br>248 50<br>338<br>1046<br>521<br>58<br>252 50<br>153 80<br>152 80<br>256 50<br>111<br>234 50<br>163 80<br>401<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450 | 125 60 580 1251 338 1521 580 1521 580 1521 580 1521 580 1521 580 1511 221 144 179 401 50 418 364 75 1020 103 163 50 108 2241 1282 10 1282 10 1284 1780 163 50 108 163 50 163 50 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 360 163 36 | 236<br>127 50<br>548 50<br>333<br>1045<br>518<br>227 80<br>165 10<br>165 10<br>165 10<br>165 30<br>165 10<br>165 30<br>165 30<br>165 30<br>178 80<br>441 50<br>167 50<br>167 50<br>167 50<br>160 60<br>167 50<br>160 60<br>160 60 | 70<br>290<br>101<br>104<br>119<br>107<br>915<br>75<br>286<br>168<br>129<br>287<br>172<br>429<br>287<br>172<br>429<br>287<br>172<br>450<br>188<br>480<br>210<br>686<br>480<br>210<br>686<br>90<br>178<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | Mouveline Gal.  Olich Caby Opin-Paribas Papel, Gezogne Parib-France Parib-France Parib-France Parib-France Parib-France Parib-France Paribas — (obl.) Parnorroya Paribas Parib | 103 10                                                                                                               | 76 50<br>76 50<br>103 50<br>100 120 70<br>104 50<br>95 80<br>116 88 50<br>129 50<br>108 100<br>108 108 100<br>108 | 76 50<br>317 30<br>100 70 104 57 104 57 104 57 104 57 104 57 104 57 104 57 104 57 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 | 75 20<br>307 240<br>100 10<br>120 10<br>120 10<br>133 10<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>115 20<br>117 10<br>117 10 | 160<br>185<br>7 50<br>285<br>370<br>950<br>950<br>950<br>197<br>215<br>295<br>435<br>295<br>295<br>41<br>285<br>41<br>385<br>41<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>230<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385 | LUS.  LUC.B.  LAC.R. Benque LUT.A.  LUcinar  - (obl.)  Valon - (obl.)  Arrex - (obl.)  - (obl. | 187 80<br>217 80<br>217 90<br>65<br>487<br>288<br>255<br>182<br>23 80<br>23 90<br>131<br>38 10<br>865<br>360 50<br>240 10<br>360 50<br>240 10<br>361 50<br>102<br>207<br>86<br>361 50 | 94 20<br>273<br>374 90<br>51 45<br>980<br>863<br>1659<br>194 90<br>223<br>261 80<br>63 80<br>423<br>497<br>287 287<br>284 30<br>178 80<br>23 40<br>130 90<br>38 90<br>684<br>366<br>244 90<br>38 10<br>89<br>145<br>367<br>103 50<br>89<br>145<br>145<br>146<br>156<br>167<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1893<br>1770<br>161 8 943<br>1771 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 293 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 193 50 19 |                                                                           | Gen. Motoces Goldfielde Hacmony Historia Hacmony Historia Hoschaft Akr. Inny. Cheesinal Inco Limited Inny. Cheesinal Inco Limited Inny. Cheesinal Inco Limited Inny. Cheesinal Inco Limited Inny. Cheesinal In | 7850<br>425 50<br>576<br>241 50<br>38 60<br>202<br>750<br>202<br>750<br>432 50<br>48 80<br>179<br>543<br>46<br>574<br>83 10<br>282 50<br>97<br>275<br>240<br>248<br>248<br>250<br>278 50<br>2 86 | 84 30<br>8 10<br>287<br>28 80<br>98 80<br>314<br>147<br>436<br>310<br>343 80<br>7990<br>424<br>200 80<br>747<br>317 50<br>436<br>182 50<br>543<br>46 40<br>573<br>46 40<br>573<br>282 30<br>97<br>276<br>284<br>318 50<br>284<br>318 50 | \$ 10<br>267 20<br>3147 1438<br>3311 50<br>3147 1438<br>3313 50<br>343 | 245 60<br>47 50<br>86<br>805<br>285 90<br>98 40<br>310 10<br>430 60<br>310<br>420 10<br>672<br>238 20<br>336 60<br>2204 80<br>7530<br>248 80<br>319<br>217 20<br>48 184 80<br>541 45<br>570<br>87 30<br>278 30<br>310 32<br>320 50<br>330 50<br>343 50<br>350 50<br>37 30<br>37 |
| 365<br>390<br>415                                                                                      | Ce Barcate<br>C.G.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 391<br>410 10                                                                                                                                            | 360<br>390<br>422<br>112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350<br>380<br>420<br>112                                                                                                     | 362 90<br>390<br>413 20<br>113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3100<br>193<br>395<br>56                                                                                                                                                                                                    | - (obl.com.).<br>Lycen, Dépôts<br>Lycen, Esex<br>Machines Ball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3150<br>196 50<br>404<br>57 80                                                                                                                                                        | 197 50<br>400                                                                                                                                                                             | 197 50<br>403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3150<br>197<br>398 20<br>58 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446<br>616<br>375<br>48                                                                                                                                                                                                                                                            | Sancii<br>~ (cbl.)<br>S.A.T<br>Sautnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505<br>371                                                                                                           | 607<br>368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 607<br>370<br>47 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 607<br>361 10<br>46 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHA                                                                                                                                                                                   | NGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                                                       | rs des e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HÉ LI                                                                                                                                                                                            | <i>IBRE</i>                                                                                                                                                                                                                             | DE L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440                                                                                                    | Compt. Entrepr<br>Compt. Mod<br>Ordd. Comms. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 50<br>208                                                                                                                                            | 451<br>207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452<br>207                                                                                                                   | 450<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540<br>975                                                                                                                                                                                                                  | Mais Phinis<br>(Ly) Majorette .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558<br>1000                                                                                                                                                                           | 558<br>1002                                                                                                                                                                               | 957<br>957<br>1002<br>799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 658<br>1000<br>794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285<br>153<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seupiquet<br>Schneider<br>S.C.O.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285 40<br>176<br>51                                                                                                  | 285 40<br>177<br>50 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285 40<br>177<br>50 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285 40<br>173 80<br>50 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HE OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                        | COL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS .                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ente                                                                      | MONNAISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T DEVISE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | OURS pric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COURS<br>5/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 960<br>335<br>280<br>280<br>167<br>139<br>320<br>83<br>77<br>336<br>350<br>390<br>570<br>830<br>345    | Y-Aquitage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270<br>288<br>169<br>140<br>352 10<br>86 30<br>82 90<br>347<br>353 10<br>382<br>564<br>941<br>38<br>903<br>343 20                                        | 283<br>165<br>136<br>351<br>85 80<br>85 80<br>374<br>402<br>567<br>938<br>38<br>915<br>346<br>1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 961<br>395 20<br>2271 50<br>2283<br>167<br>138<br>366<br>86 80<br>84 50<br>345<br>402<br>567<br>938<br>316<br>346 50<br>2205 | 395<br>294 10<br>203<br>163 80<br>163 80<br>344<br>85 20<br>83 50<br>347 50<br>347 50<br>347 50<br>377<br>37 30<br>927<br>348<br>1187<br>218 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800<br>37<br>58<br>625<br>620<br>2100<br>23<br>646<br>545<br>1000<br>450<br>450<br>560<br>78<br>376<br>285<br>180<br>31                                                                                                     | Akanurhin Mar. Wondel Mer. Ch. Rium. Mernal — {abt.}  Nater Akk. Nev. DN. Michelin — (abl.) Michelin — (abl.) Michelin — (abl.) Michelin Michel Michelin Michel Michelin Michel Michelin Michell Michell Michel Michell Michell Michell Michell Michell Michell Michelin Michel   | 25 30<br>682<br>546 10<br>1020<br>487<br>638<br>643<br>79 70<br>370 20<br>282<br>183 90                                                                                               | 25 50<br>578 20<br>1019<br>485<br>853<br>8546<br>79 20<br>363<br>286<br>42 50                                                                                                             | 39 50<br>54<br>610<br>2100<br>2100<br>25 50<br>578<br>578<br>648<br>484<br>653<br>868<br>81 80<br>383<br>286<br>81 80<br>383<br>286<br>81 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 05<br>53<br>2100<br>25 20<br>25 20<br>57.2<br>546<br>1005<br>465<br>640<br>636<br>77 80<br>255<br>296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85<br>138<br>194<br>835<br>570<br>280<br>265                                                                                                                                                                                                                                       | Sale   (phi.) Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85 50<br>141 30<br>191<br>590<br>276<br>276<br>270 20<br>122 80<br>543<br>294 50<br>181<br>316<br>235<br>833<br>1180 | 86<br>137 50<br>180 20<br>539<br>565<br>274<br>287<br>126 50<br>642<br>295<br>181<br>324<br>235<br>181<br>324<br>235<br>181<br>324<br>325<br>181<br>324<br>325<br>181<br>324<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321<br>321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86<br>137 50<br>190 10<br>538<br>558<br>274<br>267<br>1128 80<br>1542<br>285<br>181<br>128 80<br>206<br>830<br>249 80<br>143 10<br>222 90<br>143 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 50<br>137 50<br>190<br>569<br>569<br>271 50<br>263 10<br>128 80<br>552<br>293<br>184<br>324<br>324<br>324<br>31 10<br>31 31 31 31<br>31 31 31<br>31 31 31<br>31 31 31 31<br>31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allemagni<br>Bulgique (<br>Paya Bas<br>Danemark<br>Norvèga (<br>Grande Br<br>Grèce ( 10<br>Suèste ( 11<br>Suèste ( 11<br>Autriche (<br>Espagna (<br>Portogal (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (100 ft.)<br>(100 ft.)<br>100 k)<br>Hagna (£ 1)<br>30 drachmes<br>80 ft.s<br>100 sch<br>100 sch<br>100 sch<br>100 sch<br>100 sch<br>100 sch<br>100 sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 97<br>33 22<br>5 70<br>8 80<br>4 10                                                                                                                                               | 200 238778 14778 14789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 1 | 300 Z<br>4 372<br>2 980 Z<br>3 2 570 1<br>1 054<br>9 7 15               | 13 860<br>18 2<br>12 500<br>10 750<br>10 750<br>10 500<br>10 500<br>10 500<br>10 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17<br>77 500<br>96<br>11 350<br>5<br>55<br>11<br>23 500<br>5 900<br>9 200 | Dr. fin (loie en ham<br>Or fin (un finget)<br>Filce française (2)<br>Filce suise (20 tr<br>Filce suise (20 tr<br>Filce de 20 dellare<br>Filce de 20 dellare<br>Filce de 5 dellare<br>Filce de 5 dellare<br>Filce de 50 paros<br>Filce de 10 flories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (F)<br>(F)                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 6150<br>5195<br>989 80<br>494 90<br>580 10<br>742<br>3300 40<br>157)<br>811<br>3325<br>600 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83300<br>83150<br>885 20<br>490<br>600<br>577 90<br>3300 40<br>1580<br>775<br>3320<br>601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                               | E : COUPON                   | ciótaché ;        | •: drok d            | iéceaché ; o   | ; offert ; d : demendé                           |                          |                               |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| COTE DES                                      | CHAN                         | IGES              | MARCHÉ LIBRE DE L'OR |                |                                                  |                          |                               |  |  |
| MARCHÉ OFFICIEL                               | COURS<br>pric.               | COURS<br>5/3      | Achar                | Vente          | MONNAISS ET DEVISES                              | COURS<br>pric.           | COURS<br>5/3                  |  |  |
| Etytu-Unis (\$1)                              | 4 999<br>235 420             |                   | 4 890<br>223         | 5 130<br>241   |                                                  | İ                        |                               |  |  |
| Belgique (100 F)<br>Paya Bas (100 fl.)        | 14 378<br>213 200            | 14 372<br>212 980 | 13 850<br>208        | 14 350<br>217  | Dr fin (bile en barne)                           | 851SD<br>85195           | <b>83300</b><br><b>83</b> 150 |  |  |
| Danemark (100 kmt)<br>Norvèga (100 k)         | 74 990<br>92 550<br>11 061   | 92 670            |                      | 96             | Pièce française (20 fr)                          | <b>96</b> 5 90<br>494 90 | 865 20<br>490                 |  |  |
| Grèce (100 drachmes)<br>(talle (100 drachmes) | 9 597<br>4 882               | 9 715             | 4 900                | ···.           | Pilos Suiste (20 tr)                             | 500<br>580 10            | 600<br>577 90                 |  |  |
| Suisse ( 100 fr. )                            | 258 100<br>107 970<br>33 220 | 108 420           | 106 500              |                | Stevenia Piles de 20 dollers Piles de 10 dollers | 742<br>3300 40<br>1571   | 737 90<br>3300 40<br>1580     |  |  |
| Espagna (100 pes.)<br>Portugal (100 pes.)     | 5784<br>8 800                | 5 <b>79</b> 7     | 5 500                | 5 900<br>9 200 | Pièce de 5 dollars                               | 811<br>3325              | 775<br>3320                   |  |  |
| Canada (\$con 1)                              | 4 161                        | 4 184             | 4 020                |                | Pièco de 10 flories                              | 600 10                   | 601                           |  |  |

# UN JOUR

IDÉES

2 LES NOUVEAUX LIBÉRAUX « Une erreur de diognostic », por Jacques Fournier ; « A contreseas », par Yvan Blot.

**ÉTRANGER** 

3-4. EUROPE 4. RIPLOMATIE 5. AFRIQUE

> G. AMERIQUES **POLITIOUE**

6. PROCHE-ORIENT

9. Le communiqué officiel du consei des ministres.

11. et 12. DOSSIER : « Actif e passif d'un septennat = (11).

SOCIÉTÉ 13-14. JUSTICE : Sévères condan tions contre les médecins de la Pergola.
14. SCIENCES

22. SPORTS. LE MONDE

DES LIVRES 15. LE FEUILLETON de Bertroau Poirot - Delpech : Le pourquoi du

17 ROMANS : Les adolescents ter ribles, de Marilène Clément. 18. SCIENCE - FICTION : Une sociologie de l'imaginaire. 19. LETTRES ETRANGÈRES : Hugo

20. SCIENCES HUMAINES : L'asile comme laboratorre politique. 21. HISTOIRE : Les déchirements in

ternes da communisme. CULTURE

23. THÉATRE : Sertorius, à la Comé die-Française. 26. RADIO - TELEVISION : YU douteux », par Claude

RÉGIONS 28. AQUITAINE : La création d'un

département du Pays basque est relancée par les socialistes.

ÉCONOMIE

30. SOCIAL : Les négociations sur la 32. ENQUETE : « Pauvres de toujons er pastres d'anjourd'hui » (IV), par Michel Castaing.

RADIO-TELEVISION (28) INFORMATIONS • SERVICES • (22) Radio-amateurs: Météoro-

logie , Loto, Arlequin et Loterie nationale : - Journal officiel •. Annonces classées (27 et 28)

Carnet (29); Mots croisés (22); Programmes spectacles (24 à 26): Bourse (38).

#### DEUX NOUVEAUX SÉISMES EN GRÈCE

Athènes (AFP, AP, Reuter, UPL) — Deux fortes secousses se sont produites le 4 et le 5 mars en Grèce dans la région qui avait subi, les 24 et 25 février dernier, deux violents tremblements de terre. La première, de magnitude 6,2, a eu lieu à 23 h. 58 (heure locale, soit 22 h. 58 heure de Paris,

la seconde, de magnitude 5,2, à 8 h. 59 (heure locale).

La première de ces fortes « répliques aurait provoqué la mort d'un Athènien, par crise cardiaque. Cinq personnes auraient été blessées. En outre, plusieurs cen-taines de vieilles maisons se seraient écroulées dans diverses localités.





ABCDEFG

### L'Italie enlève à la France DANS LE MONDE | un important marché d'armes navales avec l'Irak

l'Irak de onze bateaux de guerre et d'un dock flottant pour une somme évaluée à 1800 millions de dollars (environ 9200 millions de francs). L'Italie était, sur ce marché, en compétition avec la France

Si l'on en croit des informations

diffusées par les chantiers Fincan-tieri, qui appartiennent à l'Etat italien, la signature du contrat remonte à la fin de l'année dernière, mais l'application en avait été suspendue la suite d'un différend entre l'Italie et les Etets-Unis sur le refus américain - rapporté depuis - de livrer aux Irakiens les turbines à gaz propulsant les navires italiens C'est en janvier de cette année que les Etats-Unis ont finalement accepté que la société Flat fournisse les turbines à gaz dont la licence appartient à la firme américaine General Electric.

Le marché italo-irakien porte sur la livraison de quatre frégates de 2500 tonnes, de six corvettes de logistique et d'un dock flottant. Ce sor. les frégates, de la classe Lupo de la marine de guerre italienne, qui sont équipées d'une propulsion à gaz donnant des vitesses et des accélérations instantanées a s s e z importantes. Le navire de soutien logistique, du modèle du pétrolier itslien Stromboll, déplace 8 700 tonnes.

Le gouvernement italièn marine irakienne, qui était précèvient d'autoriser la vente à demment une marine cottère avec des patrouilleurs ou vedettes lancemissiles ou lance-torpilles de der au rang d'une marine de haute mer grâce à des bâtiments plus mer. C'est la marine ttatienne qui sera chargée d'instruire les per-

> concurrence avec les Français et les Anglais, mais, très tôt, ces derniers n'ont plus été dans la compétition, il semble que plu-sieurs facteurs ont toué en défaveur de la France, en particulier la différence de prix entre les deux offres pulsque la proposition ita-lienne était inférieure de 10 à

D'autre part, les traklens ont voulu probablement répartir les risques en ne dépendant pas trop exclusivemen domaine militaire, comme ce fut longtemps le cas avec l'U.R.S.S II est de fait que l'irak a confié une aérien à la France (intercepteurs Mirage F-1 et missiles Roland) et que l'Italie, dans le même temps. a conclu un accord nucléaire avec Bagdad pour la fourniture de quatre chaud - pouvant permettre l'extrac tion et le faconnage de quantités limitées de plutonium, officiellement

#### C.I.I.-Honeywell-Bull prend ane participation dans une nouvelle société américaine

Le groupe C.I.L.-Honeywell-Bull va prendre une participation — minoritaire — dens une société américaine, ACSYS, qu'est en train de créer, en Californie, M. Gene Amdahl, annonce la société dans un communiqué. Cette participation, dont le mon-Cette participation, dont le mon-tant n'est pas publié, mais qui pourrait être de l'ordre de 10 millions de dollars, vise à donner à C.I.I.-H.-B. accès aux technologies nouvelles en matière de circults intégrés spéciaux que M. Amdahl se propose de déve-lopper, indique le constructeur français d'ordinateurs.

M. Amdahl, ancien d'LB.M., s'est fait un nom en créant une société qui commercialise depuis 1975 des ordinateurs entièrement

#### STABILITÉ DU DOLLAR RECHUTE DE L'OR

4 mars, qui, lui-roème, faisait suite à une forte hausse le mardi 3, le dollar est resté stable sur les chés des changes, son cours s'établissant un pen 20-dessus de 5 P : Paris et de 2,12 DM à Francfort.

Trop d'incertitudes subsistent pour que les opérateurs s'engagent dans les circonstances actuelles. En Aliemagne fédérale, la Bundeshank : nainténu ses facilités de refitan-cement avec son Lombard spécial à de l'argent au jour le jour, mais n'empêche pas les taux de mouter sur les échéances les plus éloignées. Le mark est toujours très ferme au sein du système monétaire euro-péen : à Paris, il vant toujours 2,3550 F. à son niveau médian.

Sur le marché de l'or, la tendance de l'once de 1,5 dollar, qui, mer-credi, était remonté de 465 dollars à 435 dollars, est retombé plus bas, à 457 dollars. La bonne tenue du dollar et surtout la tension pe sistante des taux d'intérêt décou-

« compatibles » avec ceux d'LBM. c'est - à -dire capables d'utiliser sans modifications les program-mes et les périphériques du numéro un mondial. En désac-cord avec certains de ses partecord avec certains de ses partenaires, il a récemment quitté cette
société — qui porte son nom —
pour en créer une nouvelle, baptisée ACSYS (Amdahl Computer
Systems). ACSYS, qui vise aussi
le marché des « compatibles
I.B.M.», devrait sortir ses premières unités centreles dans
quatre ou cinq ans : celles-ci devraient être construites autour
d'une nouvelle génération de circuits intégrés spéciaux que
M. Amdahl entend mettre au M. Amdahl entend mettre au

Cette prise de participation a paru intéressante, indique-t-on chez C.I.I. - H. B., en raison des « convergences techniques » entre les technologies auxquelles s'intéresse le spécialiste américain et celles sur lesquelles travaille. pour son compte, le constructeur français. Ceiui-ci souligne que cette participation ne signifie nullement que C.I.I.-H.B., qui a tonjours refusé — au contraire de M. Amdahi — de s'intèresser au marché des « compatibles LB.M. », entende changer de position en ce domaine. La déci-sion, souligne-t-on, vient surtout de l'indépendance que reche-he le constructeur en matière de circuits intégrés spéciaux à très haut degré d'intégration, qui seront le « cœur » des prochaines

• Une fuite d'hexafluorure d'uransum s'est produite, le mer-credi 4 mars, dans l'usine civile d'entenssement d'Enrout, situer à Pierrelatte (Drôme). Cet incident, sans conséquences pour l'environnement, et dû au manque d'étanchéité d'une des vannes d'un bâtiment, n'a en aucune façon perturbé la production de l'usine.

générations d'ordinateurs.

Le numéro du . Monde daté 5 mars 1981 a été tiré à 547 919 exemplaires.



Quelques voitures usine disponibles.

### **ÉLECTIONS PERTURBÉES** A L'UNIVERSITÉ DE REIMS

Retms. - Un commando d'une vingtaine de personnes se récla-mant de l'UNEF-ex-Renoureau (proche du P.C.) a interrompu jundi 2 mars par la force les élections organisées à la prési-dence de l'université de Reims en vue de désigner les représen-tants des etudiants au conseil de l'unité d'enseignement et deéconomicues.

économiques.

C'est la troisième fois que le scrutin dont être annule. La première fois, le 29 janvier, parce que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne avant êté supérieur de soixante-dix-hult à celul des premiers. Le deuxième fois le votants La deuxième fois, le 13 février, des étudiants de l'UNEF-ex-Renouveau avaient. nendant les opérations de voté dérobé l'urne, acte qu'ils avaient

revendique Le responsable de l'UNEF-ex-Renouveau de Reims, M. Lucien Bernard, a demandé au recteur. Bernard, a demande au recteur.

Mme Rolande Gadille, de bien
vouloir organiser elle-même ces
élections. Depuis le 15 d'eembre 1980, l'université de Reims
n'a plus de conseil, et tant que
les élections n'auront pas eu lieu à l'UER, de droit, il ne sera pas possible d'en composer un

#### LE FRÈRE DE PHILIPPE MAURICE TENTE DE DISCULPER Me HEMMERLIN

Dans une lettre adressée Paris-Match, qui la publie dans son numéro 2533. Jean-Jacques Maurice, frère de Philippe Maurice et lui-même repris de justice actuellement en fuite, affirme qu'il d'a pas remls à M' Brigitte Hemmerlin l'arme avec lequelle le condamné à mort a blesse grièvecomamne a mort a diesse grieve-ment, le 24 février, un surveillant-chef de la prison de Fresnes (le Monde du 26 février) Jean-Jacques Maurice affirme aussi que ce n'est pas l'avocate qui a fait passer une arme au détenu

L'avocate lui aurait remu l'arme et Philippe serail rentré dans sa ceilule, c'est absolument impossible écrit notamment Jean-Jacques Maurice. Je connais très peu M. Remmertin. J'ai eu une entrevue avec elle il y a quinze jours. Je n'ai jamais remis un paquet contenant une arme. Mº Hemmerlin est une personne qui a des idées anarchistes, qui veut se retrouver dans une cer-taine marginalité, qui veut reven-mais il y a une autre personne qui est mèlée à cette histoire, avec des dessins (s)c) politiques. » Pour le commissaire division-

naire Marcel Leclerc, chef de la brigade criminelle, l'insistance evec laquelle Jean-Jacques Mau-rice tient à disculper l'avocate et à «charger» le personnel pénitentiaire (dans sa lettre, il insiste sur les nombreuses complicités dont son frère aurait bénéficié permi les gardiens) « est la preuve même qu'il est indéniablement « en amont » de cette affaire », nous a-t-il déclaré.

#### L'élection présidentielle

#### LE P.S. PROTESTE CONTRE LA PARTICIPATION DU SID A LA CAMPAGNE

Le conseil politique dirigeant la campagne de M François Mitterrand a protestà, le mercredi après-midi 4 mars, contre e les conditions dans lesquelles M. Giscard d'Estaing engage sa campagne s et. notam-ment, contre la diffusion par le SID (Service d'information et de diffusion, placé auprès du premier minis-tre) de brochures dressant, secteur nar secteur. le bilan do septennat du de la République (« le Monde o do 5 mars). Il a notam indiqué : « Pour anconter sa can didature. M Giscard d'Estaing a

Un sondage « Paris-Match »-Public S.A.

#### M. GISCARD D'ESTAING L'EMPORTERAIT AVEC 52 % CONTRE 48 % A M. MITTERRAND

Seion un sondage publié par Paris-Match. daté du jeudi 5 mars et réalisé par Public S.A. du 25 au 27 février, auprès d'un échantillon national de milie personnes representatif de la population française agée de dix-huit ans et seion la méthode des quotas. M Giscard d'Estaing serait tas. M Giscard d'Estaing serait rééin an second tour de l'élection présidentielle avec 52 % des voix, contre 48 % a M. Mitterrand. Dans son précédent « baromètre » (début février). Public S.A. donnait les résultats suivants: M. Giscard d'Estaing 51 %, M. Mitterrand 49 % En revanche, si M. Mitterrand était opposé au second tour à M. Chirac, il l'emporterait avec 56 %, contre 44 %. Au premier tour, les résultats porterait avec 56 %. contre 44 %.
Au premier tour. les résultats
sont les suivants M Giscard
d'Estaing 29 % (-2), M Mitterrand 24 % (-2). M Marchais
16 % (+1). M. Churac 11 %
(-1), M. Debré 4 % (+1).
Mme Garaud obtient le même score (4 %) Le candidat écolo-giste obtiendrait 8 % (+ 2).

#### LE R.P.R. CONDAMNE L'ATTITUDE DES MINISTRES ISSUS DE SES RANGS

Le secrétariat général du R.P.R. a publié, jeudi 5 mars, un communiqué dans lequel il constate que les membres du gouvernement « issus » de ce constate que les memores du gouvernement « issus » de ce mouvement, en soutenant la candidature de M. Giscard d'Estaing dès le premier tour de l'élection présidentielle, « apportent leur caution à une politique contestée » par le R.P.R. « Par cette décision, ajoute le communiqué ils ont rompu tout les nique, ils ont rompu tout lien avec le R.P.R., dont ils ne peuvent plus se réclamer, »

■ M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travall et de la participation, a affirmé, jeudi matin 5 mars, au micro d'Europe 1, que M. Giscard d'Estaing présentera, « le moment venu, un plan audacieux d'un retour progressif au plein emploi ».

NUMERO 1

DE LA FOURRURE D'OCCASION

LES DEUX OURSONS

MO Emile Zois 575.10.77 MO La Motte Picque

PLACE DE LA BASTILLE - PARIS

DU 27 FEVRIER AU 8 MARS 1981 3° SALON DE LA CURIOSITE

**OBJETS D'ART ET DE COLLECTION** 

1" SALON DE LA

PEINTURE

**DESSINS-GRAVURES-AFFICHES** 

DE 1600 à 1930

DE 11 A 20 H MARDI ET JEUDI JUSQU'A 23 H

**Achetez** 

une Volvo rodée

par Volvo.

Voitures de nos directeurs et collaborateurs à un prix très avantageux.

achat dépôt vente

bénéficié, de la part des radios et de, télévisions, de conditions telles qu'il a été le seul à choisir ses horaires et à disposer de l'ensemble des chaines et des stations.

» Pour organiser sa propagande,

». Giscard d'Estaing fait parvenir aux préfets, pour distribution mas-sire à différences catégories sociales des brochures officielles, préfacées par iui, présentant et commentant

le blian de son septennat. Or ces brochures sont l'inancées et éditées sur fonds publics, c'est-à-dire par l'argent des contribuables L'immoralità est ponsée à ce point que même les citoyens qui condamnent sa réelection sont ainsi contraints de financer sa propagande. Nous rendous juges les Françaisse et les rendons juges les Françaises et les Français de ces privilèges et de cette immoralité qui interdisent au président candidat de se dire candidat comme les autres. »

didat comme les autres. »

A l'hotel Maticnon on répond au
P.S. que « le SID a pour rocation
naturelle d'informer les magers et
les élus de la politique mise en cenvre par le ,ouvernement a et qu'il est donc a dans l'exercice normal de sa mission de mieux faire connaître ce que le gouvernement a réalisé, sons l'autorité du président de la Republique, au cours du septenzat de ceini-ci » On ajoute que les publications du SID. « comme cela s'est fait sous les gouvernements précédents, sont adressées que élus, sans distinction d'appartenance poli-

### Mme GARAUD : les dirigeants communistes sont des « tota-

litaires et des séparatistes ». Mme Marie-France Garaud a publié, jeudi 5 mars, dans le Figaro, une lettre ouverte à M Marchais Mme Garaud écrit: « Vous, les dirigeants communis-tes, vous trompez voi électeurs. Vous n'étes pas des démocrates. pous n'étes pas des républicains, vous étes des totalitaires et des séparatistes. c'est-à-dire des gens qui nient la dignité de l'homme : des partisans retranchés de la nation et pour qui le monde de demain ne peut être qu'un monde

2.

727-12

\_22 = 5--

**.**≥0.00

25 (2003)

327.7

ide i

3 22

12527

matérialiste et asservi. s

Mme Garaud pose une série de questions au secrétaire général de P.C.F. et notamment celle ct :

\*\*Lorsque. au XXVI\*\* congrès, il y a quelques iours, le parti commu-niste français est mentionné au prem er rang des partis commu-nistes occidentaux, avec lesquels Moscou entretient de « bons rapports a alors que la France recoit un satisfecit pour sa politique étrangère, que faut-il déduire de cette convergence? a

● L'Association des journa-listes parlementaires a tenu une asemblée générale, mardi 3 mars. pour proceder au renouvellement partiel de son bureau. MM. Alain Guichard (le Monde) et Jacques-Marie Boitel (A.F.P.) ont etc de l'association est ainsi com-pose : vice-présidents : MM. Pierre Le Marc (Ouest-France) et Jean-Claude Hunger (le Parisien liberé); secrétaire général-adjoint : M. Hubert Ducastel (le Nouveau Journal); secrétaires : MM. Olivier Rou-chon (le Parisien libéré) et Jacchoi (le Parisien (toere) et Jacques Raynaud (le Dauphine libéré); syndics: MM. Philippe Laubreaux (A.C.P.). Henri Palllard (le Figaro), Olivier Pognon (le Figaro), Mlle Michèle Ferniot (France-Soir), M. Pierre Nouaille (parallée)

# Dale Carnegie:



# Pariez avec efficacité

E N 14 SOIREES ATTRAYAN-PRES apprenez à mieux ex-primer vos idées Développez assurance et facilité de contact. Votre vie personnelle profes-sionnelle et sociale sera dyna-misee par la methode Carnegie, 100 % pratique, enseignée dans pratique, enseignée dans

Des Carnegiens récemment promis vous renseigneront au cours d'une conférence gratuite d'information à

Versailles, lun. 9 mar. 19 h. Hôtei Trianon Paiace, L boulevard de la Reine.

Vincennes, mar. 10 mar. 19 h. La Rèsidence, 39, av. Foch (M° et RER Château Vincennes) Entrainement Carnegie, présenté en France par G. Weyne, 954-61-06/62-32.

VOLVO

VOLVO CARDINET: 112/114 rue Cardinet. 75017 Paris. Tél.: 766.50.35. VOLVO NEUILLY: 16 rue d'Orléans. 92200 Neuilly. Tél.: 747.50.05.

AT ALL PLAN TO THE

-

1.0

Company of the state of

Acres 14

A. S. Carrier and J.

The feature and the same

Branchist Sept.

A 11.20 . On Plane. And the second s Be her Charles II as Petral Library

Assistant to Same

Marie Control of the the rea